







# HISTOIRE DE DANNEMARC.

TOME SEPTIÈME.



## HISTOIRE

DE

# DANNEMARC,

PAR Mr. P. H. MALLET,

Ci-devant Professeur Royal à Copenhague, Professeur honoraire de l'Académie de Genève, Membre de celles d'Upsal & de Lyon, de la Société des Antiquités de Cassel, & Correspondant de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres de Paris.

TROISIÈME ÉDITION

Revue, corrigée & considérablement augmentée;

TOME SEPTIÈME.



### $A \quad G \quad E \quad N \quad \dot{E} \quad V \quad E$

Chez BARDE, MANGET & Compagnie, Imprimeurs-Libraires.

Et à PARIS, chez Buisson, Libraire, rue des Poitevins.

M D C C L X X X V I I I.

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa

#### HISTOIRE

D E

# DANNEMARC,

#### SUITE DU LIVRE VIIICA

FRÉDERIC II, Cinquante - cinquième Roi de Dannemarc, & sixième de la maison d'OLDENBOURG (1).

A vacance du trône est d'ordinaire l'époque d'une crise dangereuse pour FREDEles monarchies électives. Mais quoique celle de Dannemarc en eut le titre, elle avoit prévenir les dangers attachés à cette forme de gouvernement en la corrigeant par la sagesse de ses maximes. La nation n'atten-

RIC II. 1559.

(1) On trouve fur l'histoire de ce règne des détails très - étendus & plusieurs pieces originales dans la chronique de Pierre Refen, en Danois, Kong Liederich den Andens Kronicke Samlet of adskillige Cod. MS. Copenh. 1680. in folio.

FREDE-RIC II. 1559.

doit point d'être privée de son chef pour songer à s'en donner un. Et le plus proche héritier du roi régnant étoit recommandé si puissamment par ce seul titre, que les états en élisant sembloient plutôt vouloir conserver le souvenir de leurs droits que les exercer.

En esset ils n'avoient pas même attendu pour élire Fréderic II que l'âge eut développé son caractère. A la première lueur d'espérance qu'il avoit fait paroître, les états de Dannemarc (\*) lui avoient assuré la couronne. Peu d'années après les Norvégiens en avoient fait autant. Les deux nations pleines de reconnoissance & de vénération pour les vertus du père, avoient cru leur devoir cette récompense que de les regarder comme héréditaires chez le fils.

Ses espérances ne furent point trompées. Fréderic sut digne en tout de succéder à Chrétien III. Son heureux naturel avoit été cultivé par une excellente éducation: on lui avoit donné de bonne heure des maîtres

<sup>(\*)</sup> Voyez ci-deffus aux années 1543. & 1548.

1559.

habiles en tous genres, & quand ileut atteint l'âge de vingt ans, fon FREDE-père voulant le former de bonne RICII. heure aux affaires lui confia le gouvernement d'une partie de la Scanie. Précaution bien fimple & bien fensée contre l'inéxpérience, la frivolité & la longue enfance dans laquelle les princes passent d'ordinaire les plus belles années de leur vie, renfermés dans l'enceinte d'un palais & le cercle de leurs complaifans. Il laissa en même temps auprès de lui fon gouverneur Eyler Herdenberg, & dix à douze gentilshommes pour l'aider & le diriger. Enfin il voulut qu'il perfectionnat fon éducation par la connoissance des nations étrangères. En 1558 nous trouvons qu'il assista au couronnement de l'empereur Ferdinand I, & qu'il fut traité avec beaucoup de distinction à sa cour.

Peu de temps après son retour la mort du roi le mit en possession d'un royaume tranquille & florissant. II y avoit long-temps que personne ne pouvoit plus avoir la penfée de le lui disputer. L'insortuné Christierne ou Chrétien II eut pu vivre encore

RIC II. 1559.

plusieurs années sans lui donner au-FREDE- cune inquiétude, mais il terminoit dans ce temps-là même sa longue & malheureuse carrière. Il mouroit âgé Janvier. de 78 uns après en avoir vécu dix fur le trône, neuf dans l'exil, & vingt - fept dans la captivité, mais pendant les dernières années de fa vie son sort avoit été adouci; on lui avoit rendu une partie de sa liberté, & il ne faut pas d'autre preuve de l'oubli & même du mépris dans lequel il étoit tombé. Comme il avoit abusé de la bonne fortune, il ne sut point soutenir la mauvaise; il laissa voir dans tous les états que son ame n'avoit ni courage ni élévation; depuis sa chûte il ne put jamais regagner l'affection & l'estime des nations qu'il avoit gouvernées, malgré cette pente invincible qui porte les peuples à regretter leurs anciens maîtres, & à plaindre les princes malheureux. On en trouveroit fans peine un grand nombre qui ont été plus coupables, & ont infiniment plus affligé l'humanité, sans que ni leurs contemporains, ni la postérité ait flétri leur nom. Chrétien II avoit même expié une partie de ses fautes par le bien qu'il avoit fait; mais il éprouva des revers, & ne sut ni FREDEles réparer ni les soutenir, & il éprouva qu'un roi pour qui on n'a plus d'estime reste sans ressource des qu'il n'inspire plus de crainte.

1559.

Après avoir fait rendre les derniers devoirs à Chrétien III & à Chrétien II qui se suivoient de si près, le jeune monarque ne chercha plus qu'à fignaler le commencement de son règne par quelqu'entreprise gloricuse. La conquête du pays des ci-destins à Dithmarses promettoit ces deux avan- l'année tages, & tout follicitoit de la tenter. Cette petite province qui, comme nous l'avons observé plusieurs fois, est une des parties les plus riches & les plus fertiles du Holstein, s'étend de l'Elbe à l'Eyder le long de la côte occidentale de l'Océan. Les digues qui la défendent contre les irruptions de la mer & qui sont en même temps des remparts contre un ennemi, les fossés dont elle est coupée, les marais, les forts, les retranchemens qui la séparoient alors du reste du Holstein, enfin l'aifance, le nombre, & furtout la valeur extraordinaire des habitans,

ISOC.

la force de leur corps, leur adresse FREDEau maniement des armes continuoient RIC II. à faire respecter leur indépendance. 1559. Ils l'avoient affermie par plus d'une victoire, & l'on n'a pas oublié tout ce qu'il en avoit coûté au roi Jean Voy. ci-& au duc Fréderic son frère pour dessus. c. avoir voulu l'attaquer 59 ans auparavant. Ces deux princes vaincus & n'échappant qu'avec peine au carnage, une florissante armée détruite ou dissipée, l'élite de la noblesse de Holstein massacrée sur le champ de bataille, la célèbre bannière de Dannebrog, cet objet de la vénération de tant de siècles, perdue avec un immense butin, c'étoient-là autant de trophées sur lesquels la liberté des Dithmarses sembloit devoir se reposer pour jamais. L'ivresse où les avoient jetés de si grands succès n'étoit point encore dissipée. Elle leur faisoit négliger de former des alliances avec les étrangers, & leur perfundoit qu'ils trouveroient tenjours des ressources suffisantes dans la

Cependant ces voisins les princes

fituation de leur pays, & dans la crainte qu'ils avoient inspirée à leurs

voifins.

de Holstein ne pouvant oublier l'in-jure qu'ils avoient reçue, ni renon- FREDE-cer à leurs prétentions sur une province riche & comme enclavée dans leurs états, ne cessoient d'épier l'occasion d'en tenter une seconde fois la conquête. Les troubles dont le Nord avoit été agité sous le règne de Chrétien III & le caractère pacifique de ce prince l'avoient éloigné d'une entreprise dont le succès, & peut-être la justice, lui paroissoient équivoques; car lui - même avoit reconnu l'indépendance des Dithmarses en les comprenant dans la paix qu'il fit avec Lubeck en 1536. Mais après fa mort on adopta d'autres maximes plus faites pour la jeunesse qui espère aisément, désire fortement & aime à entreprendre & à agir. Il est vrai cependant que ce fut Adolphe duc de Holflein Gottorp oncle du roi qui fut le premier auteur de l'entreprise. Ce prince guerrier & ambitieux qui voyoit les Dithmarses de plus près, forma même le projet de les subjuguer par ses seules forces pour n'être pas obligé

de partager sa conquête. Mais Henri Rantzow gouverneur de Segeberg pour

1559.

1559.

le roi, sut bientôt instruit de ses FREDE- desseins secrets, & il ne sut pas dis-RIC II. ficile de lui faire comprendre qu'il n'y réuffiroit point sans le concours du roi & des autres princes de Holftein (1) avec qui il avoit en commun les prétentions qu'il vouloit faire valoir. Adolphe fut donc obligé de s'affocier avec ces princes. Ils eurent ensemble des conférences en Holstein, où ils convinrent du plan de leurs opérations, & de la part que chacun auroit au pays conquis. II devoit être partagé également entre le roi, le prince Jean son frère & le duc Asolrhe. Jusques-là tout s'étoit traité dans un profond fecret, mais les Dithmarses s'apperçurent enfin de l'orage qui se formoit sur leurs têtes. Le fignal fut en quelque forte donné par des vaisseaux que le roi envoya dans l'Elbe pour leur couper toute communication avec le duché de Brême.

<sup>(1)</sup> Il y en avoit encore deux, favoir Jean dit l'ainé fils du roi Iréderic I, & qui refidoit à Hattersleben où il mourut en 1580 fans postérité, & Jean le jeune frère du roi qui a fondé les branches de Sonderbourg , Norbourg, Glucksbourg & Plan.

1559.

Les préparatifs qu'exigeoit cetteguerre, prirent moins de temps qu'il n'étoit ordinaire dans ce siècle. Le duc Adolphe se trouvoit avoir une petite armée qu'il s'étoit proposé d'aller offrir à Philippe II, lorsque la paix de la France & de l'Espagne l'avoit obligé à tourner son ambition d'un autre côté. Le roi fit inviter la noblesse Danoise à le suivre dans cette expédition qu'elle regardoit comme étrangère. Un nombre considérable vint se ranger sous ses drapeaux. Les trois princes curent ainsi rassemblé en peu de temps une armée de vingt mille hommes dont ils confièrent le commandement en chefà Jean Rantzow général de grande réputation.

Tout étant ainsi disposé il ne restoit plus qu'à justifier aux yeux du public la guerre qu'on alloit commencer. On publia un maniseste où l'on sit valoir avec art tous les titres des princes sur cette contrée (\*). Les habitans étoient traités de sujets

<sup>(\*)</sup> Petr. Sax. Hiftor. Dithmarf. Refen.

Cilicii Cimbri bellum Dithmarficum.

RIC II. 1559.

rebelles qui frustroient leurs maîtres FREDE- d'une portion de leur héritage, & qui se rendoient souvent conpables de violences envers leurs voisins du Holstein. Ce manifeste ou cette déclaration de guerre fut envoyée suivant l'usage du temps, par un héraut à Heyde, le chef-lieu du pays des Dithmarses. A cette lecture leur indignation fut si grande que ce ne sut pas fans peine que leurs magistrats dérobèrent le héraut à la fureur du peuple. Ils le renvoyèrent avec une réponse courageuse dans laquelle ils nioient qu'ils eussent jamais été sujets de la maifon de Holftein, & qu'ils fussent tenus envers elle à aucune autre forte de devoir que celui du bon voisinage; ils ajoutoient qu'ils ne croyoient pas y avoir jamais manqué, mais que si quelqu'un des leurs avoit commis des violences, étoient prêts à le saire juger suivant les loix & la justice, & que jusqu'alors on n'étoit pas en droit de leur demander l'épée à la main une réparation qu'ils ne refusoient pas. L'armée des princes avoit suivi le héraut jusques sur les frontières des Dithmarses; mais on affecta de la laisser cinq jours dans l'inaction pour attendre leur réponse. Aussitôt qu'elle FREDEfut arrivée on y repliqua en marchant en avant, & en pénétrant dans leur pays le fer & la flamme à la main.

RIC II. 1559.

Outre ses remparts naturels, ce pays étoit défendu par trois forts du côté du Holstein, le seul par où il fut accessible à une armée de terre, c'étoient Tilebourg , Hamme & Meldorp. Il étoit indispensable de s'affurer de ces places pour pouvoir entrer & se maintenir dans l'intérieur du pays. On commença par le siége de cette dernière place, & la fortune qui abandonuoit les Dithmarfes voulut que ce parti fut le plus funeste pour eux. En effet trompés par leurs espions, ils venoient de dégarnir Meldorp pour renforcer la garnison de Hamme, perfuadés que c'étoit à cette place que les ennemis en vouloient. Ainsi Meldorp après avoir soutenu deux assants sut emporté au troisième, malgré la défense désespérée des habitans. Le général Jean Rantzow y fignala fa valeur en conduisant lui-même une troisième sois fa troupe fur le haut des murs. Il s'y FREDE-BIC II.

fit de part & d'autre un grand carnage; les hommes & les femmes même du côté des Dithmarfes disputant le terrein pied - à - pied avec l'acharnement de gens qui croyent tout perdre en perdant leur liberté. On y vit une femme tuer de fa main deux foldats; & plusieurs autres, armées comme des hommes, combattre aussi vaillamment que leurs maris. Les vainqueurs irrités de tant de résistance, crurent tout permis à leur restentiment. Hommes, femmes, enfans, tout ce qui se présenta sut passé au fil de l'épée; la ville fut abandonnée au pillage : quelques-uns de ses malheureux habitans essayèrent de se faire jour au travers de l'ennemi, mais il n'y en eut qu'un petit nombre qui échappa. Les vainqueurs remarquèrent avec surprise que parmi les morts il ne s'en trouva presque point qui n'eut trois ou quatre bleffures. Tant la force naturelle de ce peuple secondoit bien son opiniâtre valeur.

Cette conquête ouvrit à l'armée alliée une partie du pays. Brunsbutell fut trouvé abandonné, & fept cent Dithmarses qui s'étoient retranchés

dans un marais furent forcés de ferendre à diferetion. L'irritation du FREDEvainqueur étoit si grande, & la guerre se faisoit alors avec tant de barbarie, que plusieurs officiers, & les ducs eux-mêmes opinèrent à faire périr ces malheureux, dont tout le crime étoit d'avoir defendu avec conrage leurs foyers & leur liberté; mais le roi & le général Jean Rantzow s'y opposèrent avec force, & ils

réussirent enfin à leur faire sentir qu'ils se convriroient d'opprobre en-

faisant massacrer de sang froid des hommes défarmés & foumis.

La partie méridionale de la province étant ainsi entre leurs mains, les princes résolurent d'aller assiéger Tilebourg qui est au nord. Le même malheur qui venoit de faire perdre Meldorp aux Dithmarses leur coûta encore cette place. Ils la dégarnirent fur de faux avis pour fortifier Hemmingstadt qu'ils crurent menacé; ainsi leur foiblesse qui ne leur permettoit pas de défendre toutes leurs places, étoit encore augmentée par le dé-faut de prévoyance & d'expérience. Tilebourg fut pris fans peine, & on y trouva beaucoup de grosse artille1559.

FREDE-RIC II.

rie. Tous ces succès animoient l'armée des princes; une fécheresse extraordinaire favorisoit ses marches dans ce pays, qu'une infinité de fossésfangeux rend impraticable dans un autre temps. Enfin elle se présenta devant Heyde, le principal bourg de tout le pays, espérant que sa soumisfion en achèveroit la conquête. C'étoit - là que se tenoit le sénat des Dithmarses, composé de quarantehuit magistrats, qu'on désignoit par le nom d'anciens: c'étoit-là que ce peuple avoit déposé ce qu'il possédoit de plus précieux, quoique la ville fut moins défendue par la force de fes murs que par sa garnison & son artillerie nombreuse. L'importance de ce siège se faisoit sentir également aux deux partis. Les uns en attendoient un accroissement de puissance & de gloire, ou un riche butin. Les autres la conservation de tout ce qu'ils avoient de plus cher, leurs biens, leurs enfans, leurs vies, leur liberté. Il y cut divers combats fanglans où il se sit de part & d'autre des prodiges de valeur. Le roi s'exposa plufieurs fois au péril le plus éminent. Le duc Adolphe fut grièvement blessé.

1559.

Enfin les remparts de la ville furent emportés; mais la résistance des FREDE-Dithmarses ne fut pas épuisée. Ils se retranchèrent & se désendirent dans les rues, & là ils parurent aussi redoutables que jamais à l'aide de leur artillerie. Après plusieurs attaques inutiles, le général Jean Rantzow irrité des pertes qu'il faisoit, & désespérant du succès ordonna qu'on mit le feu à la ville. En peu de temps des torrens de flammes & de fumée s'élevèrent dans les airs éclairant & couvrant tour-à-tour le plus horrible des spectacles. Une partie des Dithmarses chercha à se sauver par la fuite, & se dispersa à la faveur de la nuit; plusieurs déjà couverts de blessures périrent dans les flammes ou par le fer du vainqueur, mais en vendant chèrement les triftes reftes de leur vie.

Affoiblis & effrayés par tant de pertes, les Dithmarfes sentirent enfin qu'une plus longue réfistance étoit inutile. Plus de trois mille de leurs meilleurs guerriers avoient péri dans les dernières attaques; les flammes en dévorant leur capitale avoient averti toute la contrée du fort qu'on RIC II. 1359.

lui destinoit; l'ennemi en occupoit FREDE- le centre, la frontière & les meilleures places. Il ne restoit plus d'espoir que dans sa pitié: il fallut enfin s'humilier & la folliciter. Ils envoyèrent donc trois de leurs prêtres aucamp du roi, tenant un bâton blanc' à la main & une lettre ouverte adreffée aux princes, dans laquelle ils leur donnoient ce titre tant contesté de seigneurs de Dithmarse. Ils demandèrent grâce pour eux & leurs compatriotes, ajoutant que si l'on vouloit accorder des faufs - conduits à leurs fénateurs ils viendroient au nom de tout le peuple faire leurs foumiffions aux princes, reconnoître leurs fautes & en folliciter le pardon. Le roi les reçut avec beaucoup de bonté, & après une courte délibération avec les princes & fon confeil il leur sit répondre, que quoiqu'il vit bien que leur foumission étoit uniquement l'effet de la néceffité, il étoit prêt à entendre leurs magistrats le lendemain, & il leur sit expédier les saufs conduits nécesfaires. Au temps marqué parurent au camp cinq de ces magistrats, car c'étoit-là tout ce qui restoit des

1559

quarante-huit membres de leur sénat. -Tous les autres avoient péri les FREDE-armes à la main, aussi dignes de RIC II. commander à une nation vaillante & libre, & de vivre dans le souvenir des hommes, que ces sénateurs romains qui périrent avec tant de gloire par le fer des Gaulois, dans un temps où la république de Rome n'étoit peut-être à aucun égard audessus de celle des Dithmarses. Leurs principaux prêtres accompagnoient ces magistrats pour les aider dans leur triste ministère. On les conduisit dans la tente du fils du général Rantzow, pendant que celui-ci avec le roi, les princes & les principaux officiers, tenoient conscil dans celle du duc Adolphe qui étoit encore dangereusement malade de sa blessure. Là il y eut des ames affez atroces pour mettre en question, si on n'achèveroit pas d'exterminer les restes de cette nation, dont la valeur & l'amour de la liberté avoit fait peutêtre le seul crime; mais cet avis barbare fut rejeté par le roi & par le duc son frère, & bientôt le duc Adolphe lui - même se détermina à faire grâce, tout irrité qu'il étoit

par les tourmens que lui causoit sa

RIC II. 1559.

On convint donc de dresser sur le champ une capitulation qu'on proposeroit aux députés des Dithmarses, & für laquelle on leur accorderoit trois jours pour délibérer. Au troisième jour les députés revinrent, suppliant qu'on adoucît la rigueur de quelques articles qu'ils ne pouvoient figner fans fouscrire à leur ruine; & le conseil des princes y ayant confenti, les députés se soumirent enfin au nom de toute la contrée à l'autorité du roi & des princes, déclarèrent qu'ils les reconnoîtroient eux & leur postérité pour leurs légitimes fouverains, & s'engagèrent à ce titre à leur être obéiffans & fidelles.

On ne s'en tint pas à cet acte de foumission, & l'on voulut en avoir des gages plus certains. Pour cet esset il sut ordonné à tous les habitans en âge de porter les armes de se rendre dans une plaine voisine de Heyde le 30 de Juillet, d'y apporter tous les titres anciens ou nouveaux de leurs priviléges, les armes, les drapeaux, les étendarts qu'ils pouvoient avoir pris dans les précé-

#### DE DANNEMARC. Liv. VIII. 23

dentes guerres, aussi bien que touteleur artillerie, leurs armes & leurs FREDEmunitions.

1559.

Cet ordre fut ponctuellement exécuté au jour marqué. Quatre mille hommes, seuls restes de toute cette brave nation se présentèrent avec les choses qu'on leur avoit demandées, & les livrèrent entre les mains des vainqueurs, ne gardant qu'un bâton blanc entre les mains en figne de supplians. On les rangea en cercle au milieu de la plaine, & on les fit environner par toute l'armée; mouvemens qui ajoutèrent à leur défiance & les remplirent de terreur, en leur faifant imaginer qu'on les destinoit à un nouveau facrifice. Mais un des premiers officiers de l'armée Henri Rantzow, (le même qui fous le nom de Cilicius Cimber nous a donné une histoire de cette guerre) les ayant rassurés contre ce danger imaginaire, ils se mirent à genoux, & la tête une ils demandèrent à haute voix pardon au roi & aux princes, & leur prêtèrent serment de fidélité. Après cela ils leur remirent vingtquatre ôtages, & chacun d'eux retourna dans fa maifon défolée & FREDE-RIC H. 1559.

déserte, ou dans les ruines encore fumantes de sa maison.

C'est ainsi que dans l'espace d'un mois cette nation libre & digne de l'être, si le courage seul en rend digne, perdit cette indépendance dont elle étoit si fière. Elle la perdit peut-être pour avoir mis son unique confiance dans sa valeur & dans la situation de son pays; illusion ordinaire aux peuples grossiers qui attendent tout de la force, & se persuadent volontiers que nulle autre nation

ne peut les égaler en bravoure.

Les Dithmarses sont dès-lors restés foumis & fidelles à leurs maîtres; de beaux priviléges leur ont été confervés, ils ont bientôt vu renaître leur ancienne prospérité, parce que les princes qui gouvernent avec une équité constante sont presque tout ce que peuvent faire les magistrats les plus vertueux des républiques. Le pays fut partagé alors en trois portions égales, dont une échut au roi conformément au traité fait avant la guerre. L'archevêque de Brême dont l'église l'avoit autrefois possédé voulut inutilement faire revivre ses anciennes prétentions. Ses protestations furent fans. fans effet. L'empereur Maximilien confirma en 1565 la possession de ce FREDEpays au roi & aux deux princes.

1559.

Le jeune monarque se hâta de retourner à Copenhague. La nouvelle de ses exploits angmentoit l'impa-tience, & l'amour des peuples qui l'attendoient, & il en fut reçu au milieu des acclamations les plus flatteuses. Peu de temps après il se fit couronner en présence de l'électeur de Saxe son beau-frère, des ducs de Prusse, de Mecklenbourg, de Holftein, & d'un grand nombre d'autres étrangers attirés par la pompe de cette grande cérémonie. Ce fut l'évêque de Scanie qui en fit les principales fonctions au défaut de celui de Sélande. Nous supprimous le détail de toutes ces solemnités qui font décrites au long dans les mémoires du temps, pour ne parler que de la capitulation que le roi donna aux états, & qui est sans donte la circonstance la plus importante, si ce n'est pas le seul acte digne d'attention de cette cérémonie.

Cette capitulation (1) étoit com-

<sup>(1)</sup> Refen l'a omife dans sa chronique, Tome VII.

RIC II. 1559.

posée de quarante-huit articles, dont FREDE- les plus remarquables portoient que le roi n'admettroit aucun étranger dans le fénat; qu'il ne feroit arrêter, ni emprisonner aucun gentilhomme; qu'il n'entreprendroit aucune guerre contre l'avis du fénat, qu'il n'accorderoit les libertés & prérogatives de la noblesse à aucun homme qui n'étoit pas né libre (c'est-à-dire à un roturier); qu'il seroit obligé de racheter les illes Orcades & de Schetland engagées à la conronne d'Ecosse: enfin qu'il reconnoîtroit que le royaume de Dannemarc étoit un état libre & électif.

> Ces conditions étoient à pen de chose près, les mêmes auxquelles Fréderic I & Chrétien III avoient recu la couronne. Le soin de la faire reconnoître pour élective semble seulement plus marqué dans cette occafion: on pensoit sans donte que cet article devoit être exprimé d'autant plus clairement qu'on élisoit plus souvent le fils après le père.

mais elle est inférée en entier dans le code des loix de Jutlande. Elle fe trouve d'ailleurs dans celle de Chrétien IV, dont elle ne diffère presque pas.

#### DE DANNEMARC. Liv. VIII.

Depuis quelque temps la ville de Hambourg profitant des fautes & des Frededisgrâces de Lubeck, & surtout de son heureuse situation qui lui donne le commerce de l'Elbe, voyoit sa prospérité s'accroître rapidement. Sécondée par ses richesses, par la jalousie de ses voisins, par la poli-tique de la cour impériale, elle cherchoit ausli à étendre ses priviléges, & à se soustraire par degrés à la domination des ducs de Holstein, en se faisant donner l'un après l'autre les droits des villes impériales; car les villes ainfi nommées, parce qu'elles ne relèvent que de l'empereur, étant comprises dans le nombre des états de l'Empire ne sont en esset que des républiques protégées. Cette année l'empereur ayant obtenu un subside extraordinaire des états de l'Empire à l'occasion de la guerre contre les Turcs, les Hambourgeois furent taxés séparément, comme s'ils eussent été en état distinct du reste du Holstein. Le roi comme duc, & les autres ducs de Holstein s'opposèrent à cette nouveauté, prétendant avec justice que puisque Hambourg relevoit d'eux comme tout le duché,

1559.

RIC II. 2559.

le subside de cette ville devoit faire PREDE- partie de celui du duché, être payé au nom des états du duché, & réglé dans leur affemblée. Cela donna lieu à un différend qui fut très-long, comme tous ceux qui s'élèvent dans l'Empire lorsque ce n'est point la force qui décide. Les Hambourgeois trouvoient à la cour des empereurs une faveur dont il n'est pas difficile de deviner le motif. L'année suivante avant que leur première prétention sur jugée, ils en mirent une autre en avant. Ce sut de pouvoir frapper monnoie conformément à un privilége que leur avoit accordé l'empereur Sigismond. Le roi & les ducs protestèrent encore contre cette nouveainé. Ils montrèrent que Hambourg tenoit de leurs prédécesseurs le droit de battre monnoie, que leurs premières monnoies portoient une feuille d'ortie qui est dans les armes de Holftein; preuve indubitable de l'origine de ce droit, & que Sigismond en le leur confirmant n'avoit pas prétendu les foustraire à la domination de leurs maîtres légitimes, mais seulement autoriser le cours de leurs monnoies dans l'Empire. Il paroît que cette

affaire s'affoupit, & en demeura làpour quelque temps; nous aurons FREDEdans la suite diverses occasions d'y RICII. revenir.

1559.

Il est temps actueliement que nous. revenions sur nos pas pour rendre compte des destinées singulières da prince Magnus, second frère du roi: & qui, soit à ce titre, soit principalement à cause de l'influence qu'elles eurent sur les affaires générales du Nord, méritent que nous les repre-

nions dès leur origine.

La Livonie étoit depuis quelques années une des plus malheureuses contrées de l'Europe. Elle avoit pour ennemis les Russes, peuple alors barbare & cruel, commandé par Iwan Basilowitz, le plus cruel & le plus barbare des princes. Les chevaliers de l'ordre teutonique, maîtres de cette grande province, trop foibles par eux - mêmes pour se défendre contre un si puissant voifin, étoient encore affoibiis par leurs démélés avec l'archevêque de Riga. Ils avoient été obligés de rechercher la protection des puissances étrangères, & entr'autres celle de Gustave Vasa, qui étoit lui-même en guerre avec

FREDE-RIC II. 1559.

les Russes au sujet de la Finlande. Mais Gustave qui touchoit à la fin de fa carrière, & qui n'étoit plus occupé que d'affurer son repos & celui de ses peuples, fit peu de temps après fa paix avec le czar (1557) & abandonna les Livoniens qui ne s'étoient pas affez bien défendus a son gré (\*). Après cette paix Iwan se jeta sur la Livonie avec trois corps d'armée, la mit à feu & à fang, emporta les villes de Narva & de Dorpt, & emmena une multitude de prisonniers de tout âge & de tout fexe à Moscow. Ces incursions souvent renouvellées réduisoient les malheureux habitans aux dernières extrémités.

La protection des étrangers étoit leur dernière ressource. Les habitans de Revel & des contrées voisines implorèrent celle du roi Chrétien III. Ce prince pacifique resusa d'abord de se charger d'une commission si dangereuse, mais considérant cependant combien il seroit avantageux à sa famille & à son royanme de sormer chez l'étranger un établissement à un de ses sils, il convint avec Jean

<sup>(\*)</sup> Arndt. Lieff. Chron.

1559.

Munchausen, évêque d'Ceset, d'acheter de lui cette isle & la province de RICII. Vick, qu'il destina au prince Megnus à la place de la portion des duchés de Slefwick & de Holftein, que l'usage eut voulu qu'il lui donnât.

Ce marché n'avoit point encore eu son exécution à la mort de ce roi, & Fréderic II en lui succédant se vit dans le cas ou d'y mettre la dernière main, ou de faire à son frère un établissement en Holstein aux dépens du sien. Le premier parti sut préféré faus hésiter, & par le roi & par Magnus lui-même, car l'état de la Livonie ouvroit un beau champ aux espérances des deux jeunes princes. Tout y étoit dans la plus grande confusion, & les peuples pleins d'horreur pour le jong des Russes, fatigués de l'aristocratie des chevaliers, tendoient les bras à tout prince voisin en état de les protéger. Rien ne fut donc plus aifé d'abord que de former un établissement à Magnus dans cette vaste contrée. Fréderic ayant achevé l'acquifition de l'isle d'Oesel commencée par son père, y joignit le diocèse de Courlande, annexa ces états à sa couronne pour FREDE-RIC II. 1559. en relever à perpétuité, & en donna l'investiture à son frère Magnus, comme un équivalent pour ses droits à la succession de Holstein.

Les Liveniens apprirent avec joie que le roi de Dannemarc formoit un parcil établissement dans leur voisinage. Ils désiroient avec passion qu'il s'intéressat à leur situation, & leur accordât du secours contre leurs barbares ennemis. Pour l'y porter par un nouveau motif, ils engagèrent l'empereur Ferdinand à lui écrire, & à le prier de ne pas borner sa protection aux pays qu'il venoit d'acquérir, mais de l'étendre à toute la Livonie. Fréderic intercéda pour eux auprès d'Iwan Basilowitz, mais ces prières curent aussi pen d'effet que celles de l'empereur & des autres princes voifins. Iwan répondit que les Livoniens l'avoient justement irrité par les hostilités qu'ils avoient commifes à Dorpt, & furtout par le peu de respect qu'ils y avoient témoigné pour le service divin qu'on y célébroit suivant le rit grec. Et sans autre explication il continua ses courfes & ses ravages avec la même. fureur qu'auparavant.

Magnus alla cependant à Oeselprendre possession de ses nouveaux FREDE-états, où il sut reçu avec le plus RIC II. grand empressement. Dans les provinces voifines tout courut en foule au-devant de sa domination. Maurice von Angel évêque de Revel avec son chapitre & tout son diocèse se soumirent volontairement à lui. Henri Wolf gouverneur de Sonnenbourg lui remit son château, & tout le district qui en relevoit. Gothard Ketler grand maître de l'ordre tentonique s'effraya des rapides progrès de cet étranger dans un pays fur lequel fon ambition avoit formé de vastes projets. Il lui envoya des députés pour s'informer de ses intentions. Magnus fit à Ketler une réponse prudente & modérée. Il l'assura de la bienveillance du roi son frère, & lui promit qu'il trouveroit chez lui en particulier un voisin empresse à le servir , à secourir & à défendre l'ordre teutonique & les Livoniens contre leurs ennemis. Cette réponse tranquillifa Ketler, & divulguée dans la Livonie elle y fit renaître quelque espoir d'être délivré du joug accablant des Russes. Mais le ezar n'at-

1559.

1560.

FREDE-RIC II. 1560.

tendit point que Magnus fut en état de réaliser cette espérance. Plus irrité que jamais de ce que les Livoniens lui suscitoient de nouveaux ennemis, il entra chez eux le fer & la flamme à la main, faccagea tout ce qui se trouva fur sa route, fit périr une multitude d'habitans & en emmena un plus grand nombre en esclavage.

Pendant ce temps-là Magnus afsembloit la noblesse de la province à Pernow, & délibéroit avec elle fur ce qu'il y avoit à faire dans ces circonstances, lorsque la prise de Wollin & l'approche d'un détachement de Russes jetant la terreur dans l'afsemblée elle se dissipa sans avoir rien conclu, & obligea Magnus à se retirer précipitamment dans son isle d'Oefel.

Ce fut alors que Gothard Ketler & l'ordre teutonique ne voyant plus ni dans leurs forces presque réduites à rien, ni dans celles du prince Danois encore trop foibles, aucune ressource sussifiante contre le sséan qui les désoloit, se jetèrent par désespoir entre les bras de Sigismond Auguste roi de Pologne, & se soumirent à lui en réservant seulement

RIC II.

1561.

l'exercice de la religion protestante -& leurs priviléges. Mais Ketler ne fit FREDEpas gratuitement ce beau présent à la Pologne; il se sit donner à titre de duché héréditaire relevant de cette couronne les duchés de Courlande & de Semigalle, & tandis que les chevaliers teutoniques perdoient pour jamais tant de vastes & de belles provinces, lui-même en affuroit une partie à lui & à sa postérité, & devenoit prince héréditaire de fimple chef d'ordre qu'il avoit été.

Magnus ne faifoit rien de son côté qui justissat les espérances des peuples. Il paroît même qu'il se brouilla avec Ketler, & que leur méfintelligence favorifa les progrès toujours plus menaçans des Ruffes. En effet ceux ci investirent Revel vers le même temps & pressèrent si fort cette ville qu'elle se donna à la Suède avec pluficurs provinces voilines. Ketler vou-Int en vain s'y opposer. Eric XIV qui venoit de succéder à son père Gustave & qui parut d'abord digne de régner après lui, se chargea de la défeuse de Revel, la défendit en effet, & fut en peu de temps reconnu fouverain dans cette ville & dans

B vi

4501.

- la plus grande partie de l'Esthonie, FREDE- C'est de cette époque que datent les premiers établissemens des Suédois dans cette partie du Nord : c'est de-là que sont nées ces prétentions qui ont causé à leur tour tant de guerres & arrofé ces provinces de

tant de fang.

Après avoir été le spectateur oisif de tous ces troubles, Magnus repassa à la cour du roi son frère pour y solliciter de plus grands secours d'hommes & d'argent. Il y fut reçu avec froideur. Le roi n'ignoroit pas que c'étoit à sa mauvaise conduite qu'il falloit attribuer le rôle peu gloricux qu'il avoit joué; il favoit que ne prenant conseil que d'une jeunesse inconsidérée, il avoit confumé en vaines dépenses les sommes qui lui avoient été données, qu'il. avoit contracté de grandes dettes,.. qu'il s'étoit brouillé mal - à propos. avec Ketler dont il eût da faire son ami. Il refufa d'abord de prendre aucun intérêt à lui, mais enfin-vaincu. par les follicitations de la reine famère, il lui rendit son amitié, & le renvoya en Livonie avec de meilleures espérances.

1561g.

Il voulut tenter par la voie des négociations ce que jusques alors la FREDEforce n'avoit pu faire. Il envoya pour RIC IK. cet effet des ambaifadeurs à Moscow avec ordre de persuader au czar, s'il étoit possible, de laisser son frèreen paisible possession de la petite partie de la Livonie qu'il lui avoit acquise. Iwan qui avoit besoin de quelque repos pour assembler de nouvelles forces accorda aux ambassadeurs Danois une trève de deux ans; il en conclut ausii une avec les Suédois, & Magnus ayant recherché l'amitié de ces derniers, tout fut tranquille pendant un peu de temps, & la Livonie goûta un calme qu'elle ne connoissoit plus. Fréderic profita de cette circonstance favorable pour établir la religion protestante dans Oefel & dans la Courlande. Et quoiqu'il recommandat expressément au prince Magnus & à tous ceux qu'il employa dans cette mission de ne se servir que des voies de la perfuafion & de la douceur, leurs travaux furentrécompensés par le plus grand succès...

Ce zèle du roi pour la doctrine qu'il professoit fait assez comprendre combiene il étoit élaigné de se prêFREDE-BIC II. 1561. ter aux efforts que la cour de Rome faisoit dans le même temps pour ramener les protestans sous son joug. Aussi resusta t-il d'envoyer aucun député au concile de Trente, & quand le pape pour l'en solliciter lui envoya deux légats qui de Lubeck lui faisoient demander un sauf-conduit pour se rendre à sa cour, il leur sit répondre que n'ayant plus rien à démôler avec leur maître, & ne voulant entendre à aucune proposition de sa part il ne croyoit pas nécessaire qu'ils se donnassent la peine de venir en Dannemarc.

Quelques négociations avec l'étranger occupoient le roi pendant ce temps de calme. Il tentoit, mais sans succès, de racheter les isles Orcades engagées à l'Ecosse par Chrétien I, & toujours retenues malgré les ossies réiterées de ses successeurs de payer le principal & les intérêts. La perte de ces isles étoit sensible aux Norvégiens qui en avoient fait anciennement la conquête, qui les avoient peuplées de leurs colonies, & qui les regardoient, avec toute sorte de raison, comme une de leurs provinces. Aussi voit - on qu'ils faisoient

RIC II. 1561.

tonjours promettre aux rois de les \_\_\_\_ rénnir à leur couronne. Mais l'Ecosse Frededont elles sont bien plus voisines que de la Norvège réussit toujours à éluder les poursuites des Danois, & sans doute aussi que le peu d'utilité dont elles feroient au Dannemarc a contribué à laisser tomber enfin ces pourfuites. Quelques démêlés au fujet de la douane du Sund n'empêchèrent pas que Fréderic ne cultivât l'amitié de la reine d'Angleterre, & dans le même temps il renouvelloit les liens de celle qui unissoit depuis quelque temps le Dannemarc & la France. Il nomina pour cet effet George Lukke fon ambassadeur à Paris, & Charles IX lui envoya à son tour une brillante ambassade composée du comte Palatin Philippe de Salm & de plusieurs seigneurs françois. Ils étoient chargés de renouveller les anciens traités, & de présenter à Fréderic l'ordre de St. Michel, qui étoit alors le premier ordre de la cour de France. Ces ambassadeurs rencontrèrent le roi à Zell où il assistoit aux sêtes magnifiques qui se donnoient à l'occasion du mariage de sa sœur Dorothée avec Guillaume duc de Lunebourg.

FREDE-RIC II.

Cependant l'état où se trouvoit la Suède depuis la mort du grand Gustave ne ponvoit qu'exciter l'attention de la cour de Dannemarc. Il faur fe rappeler ici que depuis plusieurs, années divers démélés avoient menacé la paix des deux nations; mais la sagesse deux rois Chrétien III & Gustave, l'estime qu'ils ne pouvoient se refuser, la connoissance profonde de leurs vrais intérêts, & la maturité de leur âge avoient toujours arrêté à temps les progrès de ces jalousies. Tout étoit bien changé depuis la mort de ces deux monarques. Leurs successeurs pleins de cette. ardeur pour les nouveautés & de cette confiance dans ses forces qui font l'apanage de la jeunesse ne purent long-temps imiter la politique circonspecte de leurs pères. Il faut pourtant convenir que c'étoit avant leur règne que s'étoit élevée la querelle au sujet des armes de Suède ou des trois couronnes que Chrétien III avoit écartelées dans l'écu de Dannemare; on a vu que Gustave avoit fait souvent là-dessus des représentations à ce prince. Il en avoit fait auffi à son successeur Eréderic II; mais

enfin celui-ci ayant répondu à Guftave qu'il portoit les trois couronnes FREDEdans son écu, comme un monument de l'ancienne union des trois royaumes . & en vertu du traité de Bromsebro par lequel son père s'étoit réservé les prétentions que sa couronne pouvoit avoir sur celle de Suède (\*) cette affaire parut affoupie, & juiques à la mort de Gustave il n'en fut

plus question.

Ce fut au contraire un des premiers objets qui attirèrent l'attention d'Eric XIV. A peine ent-il pris possession du trône qu'il sit faire de nouvelles représentations à Fréderic, & n'en ayant reçu que la même réponse il prit le parti d'user de repréfailles en ajoutant aussi à son écu les armes de Dannemarc & de Norvège. Il ne ménagea pas plus Fréderic en Livonie où il chercha d'abord à traverser les projets de Magnus, & ensuite à le séduire. Et le roi de Dannemarc montra de fon côté dans diverses conférences qu'il ent avec des ministres Suédois, une chaleur dans le maintien de ses droits

1563.

<sup>(\*)</sup> Voyez ci-deffus à l'année 1541.

FREDE-RIC II. 1562.

& de ses prétentions qui pouvoit faire juger d'avance que deux voisins de ce caractère ne resteroient pas long-

temps unis.

Cependant diverses causes concouroient à éloigner le moment d'une rupture. Eric avoit besoin de loisir & de paix pour réussir dans la poursuite de la célèbre Elizabeth d'Angleterre, de Marie d'Ecosse & enfin de la princesse de Hesse qu'il recherchoit en mariage en même temps. Les affaires de Livonie lui donnoient de l'embarras; il avoit des ménagemens à garder avec ses frères aussi ambitieux & plus sensés que lui, & affez puissans d'ailleurs pour se faire craindre par la grandeur des apanages que leur père leur avoit Toutes ces considérations afligués. modérèrent la fongue naturelle & le ressentiment du jeune roi de Suède. Il consentit à traiter d'un renouvellement d'alliance avec le Dannemarc dont le traité de Bromsebro seroit la base. Tous les articles importans en furent confirmés. On se promit à ce prix une éternelle amitié. A l'égard des armoiries on n'en fit aucune mention. Fréderic refusa constamment

de renoncer au port des trois couronnes, & Eric n'insista plus là-dessus. FREDE-

1562.

Il est extrêmement vraisemblable qu'il n'y avoit ni de part ni d'autre aucune sincérité dans ces assurances d'amitié, que les cœurs des deux monarques étoient pleins d'aigreur & de jalousie en signant ce traité, & que chacun d'eux s'étoit promis en secret de faisir la première occafion d'humilier fon rival. Mais il est assez probable en même temps que des accidens imprévus hâtèrent le moment de l'infraction d'un traité si récent. Les matières étoient toutes prêtes à prendre feu, mais si le hasard n'y jetoit une étincelle elles pouvoient encore long-temps rester dans cet état.

Dès le commencement de l'année fuivante on vit arriver à Copenhague une ambassade composée de trois seigneurs Suédois qu'Eric envoyoit à Caffel pour conclure son mariage avec la fille du landgrave Philippe le Magnanime. Le premier de ces ambassadeurs Stenon Ericson étoit vu Girs. Hist. de mauvais œil par les Danois qui Eric. 14. l'accusoient d'être leur ennemi, & de porter son maître à la guerre. Le

1563.

FREDE-RIC II.

choix de cet ambassadeur & son pass fage par Copenhague rendirent ses desleins suspects. Jean Früs grand chancelier qui avoit la principale antorité en l'absence du roi désirant de s'en éclaircir, retint les ministres Suédois sous divers prétextes, & fit différer l'expédition des passeports qu'ils avoient demandés. Impatientés de ces délais, ils résolurent de partir fans les attendre. Il y avoit des ordres. d'arrêter tous ceux qui voudroient partir sans en être pourvus. Stenon Ericson eut l'imprudence de vouloir fortir malgré ces ordres, & d'attas quer la garde de la porte. Contraint de céder à la force il laissa éclater fon ressentiment dans les termes les moins mesurés; on le reconduisit dans sa maison où il lui sut enjoint de rester avec ses collégues infques à ce qu'on ent en le temps d'instruire fa cour de ce qui s'étoit passé.

Mais on prit en même temps des mesures toutes contraires, & l'on ent soin que la nouvelle n'en put parvenir en Suède avant que Corsuz Ullese'd en sut de retour. On l'y avoit envoyé pour sonder les dispositions d'Eric, & prendre connois-

1563.

sance de l'état de ses forces, & desarmemens qu'il préparoit. A fon re- FREDEtour Uhlefeld déclara à Fréderic que RIC II. s'il ne pouvoit se résoudre à ôter de fes armoiries les trois couronnes, & à restituer l'isle de Gothlande à la Suède il feroit infailliblement attaqué par Eric, que Stenon Ericson étoit de tous ses conseillers celui qui l'excitoit le plus à la guerre, & qu'il importoit à la sûreté du royaume qu'on gardât étroitement cet ambafsadeur & ses collégues. Cet avis violent fut malheureusement suivi. On faisit les papiers des ambassadeurs, & on les conduisit sous sûre garde au château de Callundbourg en Sélande, où ils restèrent prisonniers deux années entières. En vain le roi chercha-t-il à rejeter tout le blâme d'une démarche si peu mesucée sur la témérité des ambassadeurs sux-mêmes. Le public impartial juzea que ce motif ne le disculpoit m'imparfaitement, & l'irritation fut i grande en Suède qu'on put comprendre dès ce moment que la guerre itoit devenue inévitable.

Eric se contenta cependant d'apord de demander une réparation au RIC II. £563.

roi de Dannemarc. Il lui envoya Frede- même une nouvelle ambassade pour prévenir la rupture que cette affaire pouvoit causer. C'est - là du moins le motif qu'on lui attribuoit, & ce qu'Eric fouhaitoit sincérement, s'il en faut croire les historiens Sué-

dois (\*).

Mais si ce désir de la paix sut fincère un nouvel incident le rendit inutile. Une flotte Suédoife qu'Eric envoyoit à Rostock pour y prendre la princesse de Hesse sa future épouse rencontra près de Bornholm une flotte Danoise, & dans le combat qu'elles se livrèrent les Danois eurent du dessous. Rien de si difficile que de dire avec certitude qui fut le premier aggressenr & quelles étoient les forces des deux armées. Les relations des Suédois nous affurent qu'ils n'avoient que douze vaisseaux & que les Danois en avoient un pareil nombre. Ceux-ci foutiennent qu'ils n'étoient que huit contre vingt-deux. Ils ne sont pas plus d'accord sur la première hostilité. Mais le témoignage plus impartial des étrangers

<sup>(\*)</sup> V. Tegel ap. Dalin. T. 3. c. 9.

RIC II. 1563:

peut rectifier les relations Suédoises. Chytraus historien contemporain & FREDEtrès - estimé nous apprend que les Suédois avoient vingt-un vaisseaux, & que les Danois étoient très-inférieurs en forces (\*). Le célèbre de Thou dit la même chose en ajoutant qu'ils n'avoient que onze vaiffeaux. La relation du premier femble infinuer aussi que les Suédois surent les aggresseurs, & cela est toujours croyable de celui qui est supérieur en forces. De plus Fréderic infista là - dessis dans sa déclaration de guerre, & de quelque partialité qu'un manifeste soit justement suspect, comme on y a le choix des prétextes, il est difficile de se persuader qu'on allégue un fait qui seroit notoirement faux.

Quoiqu'il en foit les Danois commandés par Brokenhuus & Krumpen furent défaits. Leur vaisseau amiral & deux autres du premier rang furent pris, deux autres très - maltraités : les amiraux furent faits prisonniers avec plusieurs officiers de distinction. Le nombre de leurs morts se monta

<sup>(\*)</sup> Chytrai Saxon. 1. 21.

FREDE-RIC II. 2563. à 600 hommes. Ce qui put échapper trouva un afyle dans le Sund. La flotte Snédoise continua sa route vers Rostock. Et les prisonniers Danois furent conduits à Stockholm où le roi de Suède sans respect pour leur malheur & pour lui-même les sit marcher en triomphe au-travers de la ville, accompagnés de son sou & de tout ce qu'il crut de plus propre à les exposer à la dérision publique.

Il y avoit en quelques vaisseaux de Lubeck dans la flotte Danoise qui venoit d'être défaite. Cette ville faiseit cause commune avec Fréderic depuis qu'on avoit restreint les franchises dont elle jouissoit en Suède. Eric XIV avoit fait plus encore. II avoit interdit aux Lubeckois toute navigation dans la partie de la Livonie dont il étoit le maître, & ceuxci n'ayant pas respecté cette désense, il leur avoit fait faisir à Narva une vingtaine de vaisseaux. Des ce moment la régence de Lubeck résolut de s'unir plus étroitement à Fréderic, & de joindre ses forces maritimes à celles de ce prince pour se venger des Suédois. De son côté Fréderic voulant se l'attacher lui confirma tous

tous les priviléges dont les Lubeckois jouissoient dans ses royaumes.

FREDE-BIC II. 1563.

La plupart des états voisins, & furtout les princes protestans virent avec peine les premières flammes d'un incendie qui menaçoit le Nord. La reine d'Angleterre, l'électeur de Saxe, le landgrave Philippe, le roi de Pologne sollicitèrent les deux monarques d'accepter leur médiation, & de suspendre du moins les effets de leur ressentiment. Mais tous leurs efforts furent traversés par de nouveaux incidens qui envenimèrent encore cette querelle. Dans le même temps le hasard fit tomber entre les mains d'un officier Danois qui commandoit dans l'isle de Gothlande une lettre d'Eric XIV à la reine Elizabeth, dans laquelle il renouvelloit avec plus d'ardeur que jamais ses sollicitations pour obtenir sa main. J'ai déjà dit qu'il la recherchoit depuis plusieurs années, & ses poursuites plus empressées que dignes de son rang avoient été souvent un sujet d'amusement pour le public. Elisabeth toujours politique, toujours difsimulée avoit tenu à son égard la inême conduite qu'avec les autres Tome VII.

FREDE-RIC II. 1563.

princes les amans: flattée comme une femme ordinaire d'être l'objet des vœux des hommes les plus galans de son temps, intéressée comme reine à ne point s'attirer d'ennemis par un refus, elle avoit laissé aussi longtemps qu'elle avoit pu des espérances au roi de Suède : le temps avoit ensuite ou guéri ou éclairé ce prince; il s'étoit adressé à la belle Marie d'Ecosse, & bientôt rebuté par les difficultés qu'on lui avoit fait voir de ce côté-là, il s'étoit déterminé pour la princesse de Hesse, &, comme on l'a vu, il l'avoit déjà demandée & obtenue, lorsque quelque nouveau rayon d'espérance venant s'offrir à lui, il recommença à nouveaux frais à folliciter la reine d'Angleterre. C'étoit le sujet de la lettre qu'il lui écrivoit, & qui fut surprise par l'officier Danois. Elle fut aussitôt envoyée à Fréderic qui voulant que le landgrave connut le prince avec lequel il étoit sur le point de s'allier, lui communiqua cette lettre. Philippe en ressentit la plus vive indignation. Il comprit que le dessein d'Eric étoit de renvoyer sa fille sous quelque vain prétexte, au cas qu'il réussit dans ses autres projets. Il ordonna aux ambassadeurs Suédois FREDEde fortir de Cassel avant le coucher du foleil, & peu de temps après il accorda sa fille au duc Adolphe de Holftein.

RIC II. 1563.

Dès-lors toute réconciliation devenant impossible, Fréderic sit déclarer la guerre à son voisin par un héraut qu'il envoya pour cela à Stockholm, avec un manifeste où il l'accusoit de s'être approprié les armoiries de Dannemarc & de Norvège, d'avoir cherché à féduire & à engager à la révolte le prince Magnus son frère, d'avoir troublé la navigation de la mer Baltique, faisi plufieurs vaisseaux de ses sujets, & attaqué en dernier lien sa flotte près de Bornholm. Un héraut de Lubeck qui avoit accompagné celui de Dannemarc exécuta de la part de ses maîtres une commission pareille. Eric les recut en public avec beaucoup d'éclat & de pompe, répondit à leur déclaration, & les fit reconduire jusques sur la frontière. Pendant le voyage le ministre Danois répandit en Suède un autre manifeste destiné à justifier la conduite de sa cour,

Cij

1563.

à engager la noblesse Suédoise à FREDE-renouveller l'ancienne union des trois royaumes du Nord, à secouer le joug pefant dont Eric l'accabloit. & à faire l'expérience de la douceur du gouvernement Danois. En effet Eric exigeoit de fa noblesse un service beaucoup plus rigoureux que celui auquel elle avoit été obligée sous Gustave son père, & quand elle avoit voulu lui faire à ce sujet quelques modestes remontrances, il y avoit répondu par des menaces, & avec une fureur dont on avoit en bien de la peine à arrêter les effets. Mais de quelque funeste préfage que ce premier emportement put être pour la suite de son règne, le moment n'étoit pas encore venu où cette noblesse poussée à bout devoit se révolter contre lui.

Tout se préparoit en Dannemarc à foutenir la guerre avec vigueur. Le roi en avoit fait approuver le dessein sans beaucoup de peine, d'abord à fa noblesse des duchés de Holstein & de Sleswic, ensuite à son fénat de Dannemarc. C'étoit - là, comme on l'a vu par les capitulations des derniers règnes, un pré-

1563.

liminaire indispensable. Ensuite ilavoit fixé un jour & un lieu pour FREDEêtre le rendez-vous de tous ceux de ses vassaux qui lui devoient un service en personne. Il fit de plus des levées d'hommes considérables à ses dépens, soit au-dedans soit au-dehors de son royaume. L'état de prospérité où il se trouvoit le mit en état de se procurer en peu de temps des forces considérables de terre & de mer. Les Lubeckois ne furent pas oisifs de leur côté, & ils curent bientôt en mer une escadre commandée par leur amiral Knebel.

Aussitôt que le roi eut assemblé 24 mille hommes de pied & quatre mille chevaux, il partit de Helfingbourg avec cette armée commandée sous ses ordres par le comte Gunther de Schwartzbourg surnommé le guerrier, & pénétrant en Suède par la Hallande il alla former le siège d'Elfsbourg place importante par sa situation, à l'embouchure d'un grand fleuve, & de laquelle dépendoit la communication par terre entre le Dannemarc & la Norvège. C'est près de cette place que la ville de Gothenbourg a été bâtie depnis. Après quel-

C iii

FREDE-RIC II. 1563.

que résistance le commandant livra la place où l'on trouva beaucoup de provisions de guerre & de bouche, & une artillerie considérable pour ce temps-là. La mauvaise saison s'approchant il fallut se borner à cet avantage, & prendre des quartiers d'hiver.

La flotte Danoise avoit aussi commencé ses opérations pendant le même temps. C'étoit une des plus belles qu'on ent encore vue dans les mers du Nord. Elle étoit composée de 27 gros vaisseaux & de 14 d'un moindre rang, portant en tout 4600 homnes. Six vaisseaux de Lubeck s'y étoient joints: le commandement général en avoit été donné à Pierre Scram dont j'ai déjà eu occasion de parler. C'est le même qui avoit servi avec gloire sous les trois derniers rois de Dannemarc.

Les Suédois n'avoient pas négligé non plus de se mettre en état de paroître sur mer avec avantage. Leur slotte étoit sur les côtes de l'isle d'Oelande lorsque celle des Danois la joignit dans le dessein de l'attaquer. L'engagement sut des plus viss. Le vice-amiral Danois François Bilde

## DE DANNEMARC. Liv. VIII. 55

fut tué sur son bord. Les Suédois voyant plusieurs de leurs vaisseaux FREDE-extrâmement maltrairés se retirarent RIC II. extrêmement maltraités, se retirèrent en désordre, & les Danois les ayant poursuivis quelque temps, revinrent prendre leur station sur les côtes de Gothlande.

1563.

Quelqu'avancée que fut la faison, Eric avoit été trop sensible à la perte d'Elfsbourg pour ne pas tenter de s'en venger. Il marcha rapidement jusqu'en Hallande, & avant que les Danois qui avoient pris leurs quartiers en Scanie pussent la secourir, il envahit la plus grande partie de cette province, & il investit Halmftadt qui en est la capitale. Paul Huitfeld qui y commandoit fut sommé plusieurs fois de se rendre; mais il répondit toujours qu'il se défendroit jusqu'à la dernière extrémité, & il tint parole. Commandées par ce brave officier la garnison & la bourgeoisie soutinrent tous les efforts des Suédois animés par la présence de leur roi : ceux-ci furent repouffés dans deux assauts, & obligés de lever le siège après avoir perdubeaucoup de monde. L'approche de l'hiver & de l'armée Danoise obligea même Eric à retour-

- ner en Suède: il se vengea en par-FREDE- tant sur quelques châteaux de Hal-RIC II. lande qu'il fit réduire en cendres, 1563. mais son armée n'en fut pas moins chytræns. découragée par les mauvais succès de cette première campagne. Horn & Mornay, à qui il en avoit laissé le commandement, eurent même de la peine à arrêter les progrès de la

mutinerie & de la désertion.

Eric leur avoit ordonné de le suivre en Suède; mais Fréderic voyant le siège de Halmstadt levé, continua sa marche, & atteignit les Suédois près de Markerad ou Marekarr en Smalande, les attaqua, & malgré l'avantage de leur poste les défit & leur tua beaucoup de monde. Une partie de leur artillerie tomba entre ses mains; ils sauvèrent le reste à la faveur des forêts qui leur offrirent à eux-mêmes un sûr afyle. Ce sont là les circonstances de ce combat que nous pouvons regarder comme certaines. Nous en supprimons plusieurs qui sont contestées par les écrivains de l'un ou de l'autre parti, & qui n'ont d'ailleurs rien d'important. Qu'on nous permette d'en user de même à l'égard

des autres détails de cette longue guerre. Ils n'auroient ni l'avantage de la certitude, ni le mérite de l'instruction, & les lecteurs pour lesquels j'écris principalement, n'y trouveroient pas non plus cet intérêt qui supplée quelquesois à l'un & à l'autre.

RIC II. 1563.

Le reste de l'année fut employé à des courses, dont l'esset le plus sûr fut la désolation des provinces qui s'y trouvèrent exposées. Les Danois ravagèrent une partie de la Smalande & de la Vestro-Gothie. Les Suédois en firent autant en Scanie; & du côté de la Norvège ils mirent à contribution les provinces de Bahus, de Herdal & de Jemtelande. Ce fut fur ces vains avantages qu'Eric se crut en droit de faire une entrée triomphante dans fa capitale. Mais ce triomphe si déplacé ne servit, comme tous ceux que l'on usurpe, qu'à rendre Eric méprifable aux yeux de ses ennemis & de ses sujets.

1564.

Dans l'espérance que la Norvège lui offriroit une conquête plus aifée, il ordonna à ses généraux d'ouvrir la campagne de bonne heure par le siège du château de Bahus, qui étoit FREDE-BIC II.

alors une des cless de ce royaume. Mais ce siège ne réussit pas mieux aux Suédois que celui de Halmstadt. Ulsstand se défendit avec tant de résolution, malgré la nombreuse artillerie qui soudroyoit la place, que désespérant de la réduire, les Suédois se retirèrent avec perte du côté de Lædèse. Comme ils continuoient delà à ravager la Hallande méridionale, Daniel Rantzow courut au secours de cette province, & ayant rencontré à quelques lieues de Halmstadt un corps des ennemis commandés par Mornay, il le désit & le dissipa entièrement.

Les fuccès étoient plus partagés en Norvège; mais il feroit trop fastidieux d'entrer dans tous ces détails. Il sussit de dire que les Suédois après avoir pris une partie des provinces du nord de ce royaume & la ville même de Drontheim, perdirent dans le courant de la même campagne, & cette ville importante, & presque tontes leurs conquêtes. Ce qui se passoit sur mer est plus digne d'attention. La slotte danoise sorte de vingt - huit gros vaisseaux avoit sait voile de Copenhague au com-

1564.

mencement de Mai, sous les ordres de Herluf Trolle. L'escadre lubeckoise FREDEl'avoit jointe, & elles avoient dirigé leur course vers l'isle de Bornholm. Celle des Suédois n'en étoit que peu éloignée. Aussi se rencontrèrent-elles bientôt à la hauteur de l'isle d'Oelande. Suivant les historiens Danois l'amiral Suédois étoit sorti de ses ports avec près de cinquante vaisseaux : suivant les Suédois il n'en avoit que trentecinq, ce qui semble dire assez qu'il en avoit au moins trente-cinq du premier rang. On remarquoit furtout avec admiration le vaisseau ami- Ægid. ral, bien digne du nom de Makalas Girl. Hist on de Sanspareil qu'on lui avoit donné. Il portoit deux cent vingtcinq pièces de canon, & jamais on n'avoit vu de navire de cette grandeur & de cette beauté, ni dans les mers du Nord, ni peut-être dans aucune autre. Le combat s'engagea au moment que ces deux formidables flottes furent en présence, & dura jusqu'à la nuit avec la plus grande vivacité. Il recommença avec le jour; & continua jusqu'à midi. Le vaisseau que montoit l'amiral Danois, désemparé & vivement pressé par C vi

FREDE-RIC II. 1564. l'amiral Suédois, alloit périr ou se rendre, lorsque quelques vaisseaux danois & lubeckois enveloppant ce dernier, firent changer la face du combat. Le Sanspareil assiégé de toutes parts fut en quelque sorte pris d'assaut. Othon Rud, officier Danois, suivi des Lubeckois s'y ieta l'épée à la main, & fit prisonner l'amiral, le vice-amiral & les principaux officiers. Mais pendant qu'on les emmenoit fur un autre vaisseau, un boulet de canon ayant percé le Sanspareil jusques à la Ste. Barbe, il fauta dans le temps où les vainqueurs & les vaincus confondus & acharnés les uns contre les autres fe disputoient cette fatale proie. Il n'y eut que les deux amiraux Suédois & quelques officiers déjà faits prifonniers qui échappèrent à la destruction de ce chef-d'œuvre d'industrie & d'ostentation. Près de huit cent hommes qui s'y trouvoient encore furent consumés par les slammes, ou ensevelis dans les flots. Après cela Flemming qui prit le commandement

De Thou de la flotte suédoife, après avoir L. 35. continué encore quelque temps le L. 21. combat avec peu de succès, alla

chercher un afyle dans les ports de Suède, & laissa aux Danois toutes FREDEles marques de la victoire. Mais la flotte suédoise n'en reparut pas moins peu de temps après, & fut encore en état de se mesurer avec la flotte danoise, sans qu'il en résultât cependant rien de décisif.

RIC II. 1564.

Alors diverses puissances voisines & bien intentionnées tâchèrent encore d'arrêter les progrès de cette sanglante querelle, d'autant plus déplorable que l'humanité y fembloit sacrifiée à un vain point d'honneur, bien plutôt qu'à un objet de quelque importance. L'empereur, le roi de Pologne, l'électeur de Saxe, les ducs de Poméranie & de Brunswick, firent propofer aux deux monarques d'accepter leur médiation, & d'envoyer leurs plénipotentiaires à Rostock, pour y traiter de concert des moyens d'un accommodement. Il semble que l'intérêt du roi de Suède devoit lui faire recevoir cette proposition avec joie. Jufqu'ici il avoit eu du défavantage dans cette guerre. Il en avoit une autre à foutenir contre les Russes du côté de la Livonie & de la Finlande. Ses fujets mécontens ne paroifRIC II. 1564.

foient pas disposés à prendre parti en Frede- sa faveur dans ses démêlés avec ses frères. Il avoit cru être obligé de faire arrêter l'aîné de ces princes, Jean, duc de Finlande, & Catherine fa femme, princesse de Pologne, & il avoit augmenté par cette violence le nombre de ses ennemis domestiques & étrangers : malgré tous ces motifs Eric refusa sous de vains prétextes (1) d'envoyer des ambassadeurs au congrès de Rostock. Après les avoir long-temps attendus, les ministres des puissances médiatrices s'en retournèrent sans avoir rien fait. Peu de temps après ce prince inconséguent dans toutes ses démarches fit proposer une trève à Fréderic: mais elle lui fut refusée, & l'armée

<sup>(1)</sup> Il allégua la difficulté d'obtenir du roi de Dannemare des passeports conque en termes convenables pour ses ministres. Les historiens qui femblent prendre cette excuse pour bonne, n'ont pas fait attention qu'il n'est nullement nécessaire de passer par le Dannemare pour aller de Suède à Roftock, & qu'ils nous apprennent eux mêmes que très pen de temps anparavant Eric venoit d'envoyer son chancelier Gyllenstierne aux cours de Saxe, de Hesse, & de Lorraine pour les porter à s'allier avec ini contre le Dannemarc. (Dalin ad ann. 1564.)

## DE DANNEMARC. Liv. VIII. 63

danoise eut ordre de faire la plus grande diligence pour entrer de FREDEbonne heure en Suéde.

RIC II. 1564.

Elle dirigea cette fois fa marche plus à l'est. Daniel Rantzow qui com-

mandoit l'avant-garde, ayant rencontré près de Jonkaping un détachement suédois, le força dans un poste avantageux, & le dissipa après avoir fait plusieurs prisonniers de distinction. La suite nous autorise à croire que si ce brave général eut eu le commandement en chef, les succès de cette campagne ne se seroient pas bornés là, mais le comte de Schwartzbourg à qui le roi l'avoit confié ne fit-plus rien de digne de sa réputation, & fembla n'avoir rien plus à cœur que de s'enrichir par le pillage. Les troupes allemandes ne lui montrèrent plus que de la mauvaise volonté; les Danois irrités ne lui obéirent plus qu'à regret, & par ces différens contretemps ils perdirent la faison la plus favorable de l'année, eurent du défavantage dans quelques rencontres, & laissèrent les Suédois commandés par Eric en personne se jeter sur la province de Blekinge, qui devint le théatre des plus grandes

FREDE-RIC II. 1564.

calamités de la guerre. Rodneby une de ses plus fortes villes s'étant trop bien défendue à leur gré, & ayant foutenu trois affauts, ils réussirent enfin à y mettre le feu. Le foldat n'épargna d'abord ni l'âge ni le sexe & se baigna dans le sang; le roi luimême aussi altéré de sang que le foldat, ne commença à calmer sa fureur que quand les victimes lui manquèrent, & que la flamme ent presque achevé de dévorer cette malheureuse ville. Après cela presque toute la province, & une partie de la Scanie & de la Hallande furent faccagées impitoyablement. Eric se fit prêter un serment de fidélité par les habitans de la Blekinge, & prit des mesures pour s'y maintenir qui ne furent pas fort efficaces. Le comte de Schwartzbourg étant sorti de son inaction reprit incontinent cette province, & poursuivit les Suédois jusques à Calmar, dont la rigueur de la faison l'empêcha de tenter le siège. Eric venoit de s'y retirer aussi, & c'étoit ce moment-là qu'il prenoit pour annoncer à toute la Suède en termes pompeux les avantages qu'il venoit de remporter, & pour se décerner une seconde fois à lui-même les honneurs d'un triomphe qu'il FREDEcélébra avec beaucoup d'éclat en faisant son entrée à Stockholm.

RIC II. 1564.

Tegel.

L'excursion du comte de Schwartzbourg ne consoloit point Fréderic du peu de fuccès de toute cette campagne. Il se convainquit qu'il ne devoit l'attribuer qu'à la mauvaise conduite de son général. Il le congédia, & donna dès-lors toute sa confiance à Daniel Rantzow, qui par sa bravoure & son habileté avoit prouvé que personne n'en étoit plus

digne.

Dès le commencement de l'année suivante des partis de Suédois recommencèrent leurs courses dans la Hallande & dans la Scanie, ravagèrent tout le pays jusques au Sund, & réduisirent en cendres les villes de Laholm & de Engelholm; brigandages affreux, indignes de deux peuples policés qui fembloient n'être plus que les successeurs des Goths & des Nornands leurs féroces ancêtres. Après woir mis en sureté les dépouilles sanglantes arrachées à ces provinces, es généraux Suédois firent une nouvelle tentative fur les châteaux forts

de Bahus & d'Elfsbourg : mais elle ne leur réussit pas mieux que la pré-RIC II. cédente: Rantzow jeta du secours 1564. dans ces places, & les assiégeans se retirèrent après de vains efforts.

Les mutineries continuelles de la foldatefque allemande qui faisoit partie de l'armée danoise entravoient toutes ses opérations. Elle fut sur le point d'en venir à une rebellion ouverte à Malma, & il fallut toute la prudence de Rantzow pour l'appaifer. Le défaut de solde régulière occasionnoit ces soulèvemens: & de là venoit cette lenteur à entrer en campagne, qui avoit souvent donné de l'avantage aux Suédois. Ils eurent furtout cet avantage sur mer cette année; les préparatifs de l'armée navale des Danois ayant fonffert encore plus de retardemens que ceux de leur armée de terre. Dès que la navigation fut libre, cinquante vaifseaux de guerre sortirent des ports de Suède fous les ordres de l'amiral Horn. Il n'y avoit en mer qu'une petite escadre danoise, qui croisoit fur les côtes de Poméranie pour empêcher les Suédois de recevoir aucun secours de cette province.

1564.

Horn détacha vingt-six vaisseaux desa flotte pour l'attaquer. Mais une FREDEpartie des vaisseaux danois se réfugia dans le port de Greifswalde, où les ducs de Poméranie les prirent fous leur protection contre la pourfuite des Suédois. Les officiers des quatre vaisseaux qui restoient se défendirent avec la plus grande valeur fur la côte où ils s'étoient fait échouer, & se voyant enfin accablés par le nombre, ils mirent le feu à leurs vaisseaux & se sauvèrent à terre avec leurs équipages.

Ce ne fut pas le seul malheur qui leur étoit réservé: le vaisseau amiral des Lubeckois fut brûlé par accident ; le reste de leur escadre ne pouvant être joint encore par la flotte danoise qui n'étoit pas prête, se réfugia sous le canon de Copenhague. L'amiral Horn la fuivit avec toutes ses forces, & parut à la vue de cette capitale qui, comme toute les grandes villes peuplées de gens foibles & timides, s'allarma de ce danger imaginaire. Horn continua fa route jusques au détroit du Sund, exigea des étrangers les droits de péage ordinaires, & il faisit pluFREDE-RIC II. 1564.

fieurs vaisseaux danois, lubeckois & même hollandois. De-là il alla brûler quelques vaisseaux dans le port de Travemunde, qui est à Lubeck. Enfin les flottes combinées de Dannemarc & de Lubeck ayant mis en mer, le rencontrèrent sur les côtes de Poméranie, & lui livrèrent un combat qui n'eut rien de décisif. L'amiral Danois, Herluf Trolle, y reçut cependant une blessure fâcheuse dont il mourut trois semaines après (1), & Othon Rud fut nommé en fa place. Le début de cet amiral ne fut pas heureux. Peu de temps après les deux flottes s'étant rencontrées de nouveau à la hauteur de Bornholm, il y eut entr'elles un engagement général des plus opiniâtres. Rud après avoir en d'abord l'avantage, fut enveloppé par plusieurs vaisseaux fuédois, & se voyant prêt à périr

<sup>(1)</sup> Trolle n'étoit pas seulement un guerrier de réputation: c'étoit un homme d'état & un excellent patriote. Il fonda des églises, des écoles & des hôpitaux à ses frais, surtout à Roschild, à Elseneur, à Næsted Il consacra une partie de son bien à l'établissement d'un collège pour l'instruction de la jeunesse, qui se nomme le collège de Herlussholm, & seurit encore aujourd'hui.

1564

sur le sien qui couloit à fond, il sut forcé de se rendre prisonnier. Un FREDEmillier de ses gens perdit la vie à ses RICII. côtés. Six autres vaisseaux qui avoient voulu le secourir furent également pris : un autre fut coulé à fond par les Danois eux-mêmes, dans la confusion & l'obscurité. Le reste de la flotte se retira à Copenhague. Les Suédois achetèrent chèrement cette victoire: ils perdirent quatre vaifseaux & près de neuf cent hommes; mais ils furent les maîtres de la mer le reste de l'année.

On juge bien par ce que nous avons déjà dit d'Eric XIV, qu'il ne perdit pas cette occasion de triompher en-core & d'insulter aux vaincus. L'amiral Danois & les autres prisonniers conduits à Stockholm, furent menés en procession devant le roi, les simples foldats ou matelots deux à deux, es mains liées : nous supprimons les lutres détails de ce traitement barbare & ridicule fait à des malheuleux qui avoient bien servi leur roi k leur patrie. Le roi voulut voir l'amiral; mais ce ne fut que pour ui faire des reproches & des mena-es, auxquelles celui-ciayant répondu RIC II. 2565.

avec fierté, le roi furieux alloit le PREDE- tuer de sa propre main s'il n'en eut été empêché par ceux qui l'environnoient. Echappé à ce nouveau danger, l'amiral fut conduit dans un château éloigné, où il mourut peu de temps après de la peste, nouveau fléau qui se joignant à la disette & à la guerre achevoit d'accabler cette malheureuse partie de l'Europe.

Les états voisins commençoient à désirer la fin de cette guerre presqu'autant que les pays mêmes où elle causoit tant de maux. La navigation de la Baltique étoit entièrement interrompue. Les villes maritimes & commerçantes dépérissoient. Les ducs de Poméranie intéressés à leur fort, renouvelloient leurs follicitations pour qu'on traitât de la paix. La Pologne y joignit les siennes, & la France qui avoit offert aux deux rois de les comprendre dans le traité récemment fait à Troyes, envoyant pour les y inviter Charles Dancé, qui avoit été déjà employé souvent dans le Nord, & s'y étoit acquis beau! coup d'estime. Il arriva d'abord : Copenhague, & y fit des propofitions d'accommodement. De-là il file

rendit à la cour d'Eric dans la même vue; mais tous ses soins ne purent FREDErapprocher deux princes qui entretenoient encore de vastes espérances, & un sentiment plus vif que jamais de jalousie & de vengeance. Fréderic vouloit que son ennemi consentit à une suspension d'armes d'un ou deux ans, & que pour préliminaire on lui rendit tous les pays, places, vaisfeaux, armes & munitions qu'on lui avoit pris. Eric plus enivré encore de ses foibles succès, proposoit une trève de trente ans, à condition que le roi de Dannemarc lui cédât à perpétuité les provinces de Hallande, de Jemtelande, de Herdal & de Bahus; qu'il lui laissât toutes ses prétentions fur la Scanie, la Norvège & la Gothlande, qu'il renonçât à celles qu'il formoit sur une partie de la Livonie, & à l'usage des armes de Suède dans fon écu, qu'il lui restituât la forteresse d'Elfsbourg & le pays qui en dépendoit, &c. &c. Le roi de Dannemarc sut vivement blessé de la seule idée qu'on put lui faire des propositions pareilles. Il remercia Dancé & son maître de leurs bons offices, & pour montrer à Eric ce

1565.

FREDE-RIC II. 1565. qu'il pensoit de ces offres, il fit faire une nouvelle irruption en Vestro-Gothie où les cruautés exercées par les Suédois en Dannemarc furent vengées par des traitemens tout aussi inhumains: ainsi chaque parti trop aveuglé par la vengeance pour se rendre justice, ou pour écouter la voix de l'humanité se persuadoit que fon ennemi l'avoit autorifé par fon exemple à ne plus rien ménager. Malheur au prince qui donne le premicr ce fatal exemple de l'inhumanité, ou qui n'empêche pas qu'il ne foit doiné! Il se charge d'une dette immense envers le genre humain qui lui demandera compte de tant de maux affreux qu'il a ajoutés au poids de ceux fous lequel la guerre la plus moddrée le fait toujours gémir.

Peu de temps après cette excursion des Danois en Vestro-Gothie, l'armée suédoise se jeta à son tour sur la Hallande, & attaqua Varberg, une des meilleures places de la province. Son artillerie en ayant réduit en cendres une partie, le reste sut pris d'assaut, malgré la résistance désepérée des habitans. Le soldat irrité s'en vengea avec toute la barbarie

possible.

10

RIC II. 1565.

possible. Il fit main basse sur tous ces malheureux, n'épargna ni le sexe, FREDEni l'âge, ni les prêtres réfugiés au pied des autels. On déroba non fans peine à fa fureur quelques gens de guerre la plupart Ecossois ou François; & parmi ces derniers Pontus de la Gardie, gentilhomme de Languedoc, qui entra enfuite au fervice de Suède, & y fonda une famille féconde en grands hommes, & qui y tient encore un rang distingué. La citadelle de Varberg eut peu de temps après le même fort, malgré la belle défense de Jean Holck.

Daniel Rantzow tentoit sans succès de la reprendre, quand il fut informé que le gros de l'armée suédoise se raprochoit de la Hallande, & se postoit de façon à lui couper toute communication avec la Scanie. Dans ce pressant danger il se hâta de revenir fur ses pas, mais les Suédois ayant détruit les ponts de la rivière d'Ethra, l'atteignirent comme il tentoit de la passer à gué près du village d'Axsorna, & l'obligerent à s'arrêter. La tout sembloit annoncer aux Danois une défaite certaine. Ils n'étoient qu'environ quatre ou cinq mille, &

Tome VII.

FREDE-RIC II. 1565.

Tegel

L. c.

les Suédois de leur propre aveu étoient plus forts du double. Suivant les historiens Danois leur nombre se montoit même à vingt-cinq mille hommes. Tout ce qu'on pouvoit attendre d'un général expérimenté, Rantzow le fit pour compenser un si grand défavantage. Il retrancha fa ap. Dalin. petite armée sur une hauteur, lui fit un rempart avec des chariots liés avec des chaînes à des pieux, & garnis de terre & de gazon. Dans les intervalles il plaça son artillerie; & là il attendit l'ennemi, qui se confiant dans ses forces abandonna son poste, & vint l'attaquer avec furie. Son infanterie eut d'abord quelque fuccès, & força même le retranchement des Danois, mais ceux-ci ranimés par les discours & l'exemple de leur général, ayant repoussé & mis en fuite la cavalerie suédoise, tombèrent avec tant de valeur sur cette infan-

> terie, qu'ils lui arrachèrent la victoire, la mirent en désordre & en firent un grand carnage. Les Suédois laissèrent près de cinq mille morts fur le champ de bataille, & trente pièces de canon. Le reste de leur armée prit la fuite & Le retira du côté de la Vestro-Gothie.

Quoique en aient pu dire quelques historiens prévenus, peu de victoires FREDEont été moins équivoques, & accompaguées de circonstances plus gloricufes pour le vainqueur (1).

RIC II. 1565.

(1) Puffendorf le plus partial des historiens, furtout quand il s'agit des Danois, prétend qu'aucun parti ne put s'attribuer la victoire. Qu'on nous permette de faire connoitre à cette occasion le peu de sincérité de cet auteur qui en a impose à tant d'autres. On se convainera qu'il refusoit de dire les vérités qui lui étoient le mieux connues quand elles étoient contraires à ses interêts on à ses préventions. Les historiens suédois plus anciens qu'il avoit devant les veux, comme Ægidius Girs, conviennent que les Danois furent vainqueurs. Chytraus historien allemand contemporain qui s'est fait cstimet par fon exactitude & que Puffendorf connoiffoit fort hien, temoigne que Daniel Rantzow remporta une victoire complète. Infignens victoriam udeptus, & machinis Suecorum bellicis omnibus potitus eft. (Chytr. Sax. L. 22.) De Thou dont l'autorité n'est pas moins respectable dit la même chose (L. 37 ) Enfin Puffendorf lui-même elt obligé de se démentir quelques lignes plus bas, en parlant de la colère furienfo qu'Iric ressentit à la nouvelle de cette bataille. Il seroit aife d'accumuler les preuves de la partialité de cet auteur, mais il suffit d'avertir le lecteur de temps en temps par des exemples aussi frappaus du pen de confiance qu'il lui doit. Sa célebrité, méritée peut être à d'autres égards, ne fait que rendre cet avis plus nécessaire.

FREDE-RIC II. 1565.

C'est ce qui paroît encore bien évidemment par la manière dont l'un & l'autre monarque reçut la nouvelle de cette bataille. Eric fut si' transporté de colère qu'il fit arrêter plusieurs officiers & soldats de la cavalerie Allemande, à laquelle il imputoit tout le mauvais succès de cette journée; il exigea de tous un nouveau serment de fidélité, & en fit ensuite décapiter une partie en sa présence. Un de ses officiers nommé Ahlefeldt s'étant chargé au nom du corps de justifier leur conduite reçut la mort pour prix de son zèle. La plupart de ces étrangers indignés & effrayés d'un traitement si cruel prirent leur congé & quittèrent la Suède. Fréderic qui sentoit de son côté, & pent-être trop vivement, combien ce dernier succès donnoit de réputation à ses armes, se rendit beaucoup plus difficile sur les conditions de la paix. Dancé, l'ambassadeur de France, y travailloit tonjours avec une ardeur bien mal secondée par ceux qui auroient dû le plus la fouhaiter. S'il en faut croire les historiens Suédois, le roi de Dannemare fit faire par Dancé des propositions

qui étoient en effet très disproportionnées à ses avantages. Il deman-FREDE-doit sans exception tout ce qui pouvoit être en litige, & de plus une cession de la Livonie pour son frère, tous les frais de la guerre, une promesse que la Suède ne feroit aucune alliance étrangère fans le consentement du Dannemarc, &c. Le roi & les états de Suède rejetèrent ces propositions avec hauteur.

1565.

Pendant ce temps-là Fréderic se fervoit utilement de son crédit à la cour de l'empereur Maximilien II. Il l'engageoit à défendre aux villes anséatiques qui relèvent de l'Empire de fournir aux Suédois aucun fecours & aucune provision, soit de guerre soit de bouche, & d'entretenir aucun commerce avec eux. Ce décret eut été utile au Dannemarc s'il eut été observé. Mais il ne le fut guères & ne pouvoit l'être. Les Suédois continuèrent à se pourvoir de tout ce qui leur étoit nécessaire pour continuer la guerre avec vigueur, & dès le commencement de l'année suivante il leur arriva des pays étrangers & d'Allemagne même des vaifseaux de guerre, des mazelots, des

D iii

FREDE-RIC II.

armes & des chevaux. De la France feule ils reçurent un renfort de trois mille cavaliers & d'autant d'hommes de pied levés dans ce royaume par Pontus de la Gardie.

Chytræns Saxon. L. 21.

Un autre décret plus avantageux au roi & à sa maison sut celui par lequel l'empereur lui accorda ainfi qu'à tous les princes de sa maison l'expectative des comtés d'Oldenbourg & de Delmenhorst. Il semble que cette affaire ne pouvoit souffrir aucune difficulté; cependant elle fournit matière à de longues disputes. Le comte Antoine qui étoit actuellement en possession de ces comtés avoit prétendu que sa postérité devoit acquérir des droits sur le Holftein & le Stesuic semblables à ceux que le roi prétendoit sur le pays d'Oldenbourg. Mais cette prétention destituée de fondement & toutes les protestations de ce comte n'empêchèrent point que le décret n'eut toute sa force lorsque sa postérité s'éteignit sous le règne de Chrétien V.

Eric ayant engagé les états de Suède à faire de nouveaux efforts pour pouffer la guerre avec vigueur se vit de bonne heure en état d'en-

RIC II,-1566.

voyer faire des courses sur les frontières de Dannemarc & de Norvège. FREDE-Un de ses généraux leva des contributions & brûla plusieurs villages en Scanie. Le prince Charles frère vint affiéger une seconde fois cette forteresse de Bahus l'équeil des Suédois. Elle ne démentit pas ce nom dans ce second siège plus opiniâtre encore que le premier. Ulfstand qui défendoit Bahus foutint fix assants, & tua un grand nombre d'assiégeans. Enfin un secours de Danois s'avançant à grands pas, l'armée Suédoise affoiblie par ses pertes & manquant de tout se retira dans son pays.

Les Suédois furent aussi les premiers à paroître sur mer. Horn leur amiral sortit de Stockholm au mois de Mai avec une flotte de 68 voiles, croifa long-temps dans la Baltique, & vint jusques dans le Sund, jetant l'épouvante sur les côtes de Sélande, & s'emparant dans fa route des vaisseaux marchands de toutes les nations qui portoient les denrées dont la Suède manquoit. Ce ne fut qu'au mois de Juillet que les deux flottes de Dannemarc & de Lubeck réunies, quoique fortes seulement de 36 vaisseaux,

D iv

RIC II. 1566.

furent en état d'agir. Elles rencon-FREDE- trèrent l'ennemi fous l'isle d'Oelande, où il se douna un combat très - opiniâtre & très-fanglant dont chaque parti s'attribua l'avantage. A peineétoit - il fini qu'une effroyable tempête éloigna les deux flottes, & leur fit prendre un chemin & subir un fort bien dissérent. Celle des Suédois ayant été poussée en mer, regagna le port de Stockholm sans accident. L'amiral Danois qui contre l'avis de tous ses pilotes s'étoitrapproché des côtes dangereuses de l'isle de Gothlande, y fut brisé contre les rochers aussi-bien que l'amiral Lubeckois. Seize autres vaisseaux du premier rang y périrent, avec six mille hommes qui les montoient. Le reste n'échappa qu'avec beaucoup de peine, & fut hors d'état de reparoitre en mer pendant toute l'année.

Une si grande perte ne sut que bien foiblement compensée par les succes que Daniel Rantzow avoit dans le même temps en Vestrogothie. Il pénétroit en effet dans cette province, la mettoit à contribution... y pilloit & brûloit les villes de Leckæ & de Scara, & s'avançoit jusques

à Lindkæping. Cette marche rapide qui jetoit la terreur en Suède, & FREDEenrichissoit le soldat Danois n'étoit pas cependant fans danger. Il falloit Subsister & se défendre des surprises dans ce pays pen abondant, épuifé, couvert de bois & plein de défilés. Rantzow fut plusieurs fois exposé aux plus grands périls dans fa retraite. Il eut même du dessous dans une rencontre. Mais ce léger échec ne l'empêcha pas de continuer sa route, de battre chemin faisant un corps de troupes commandé par Mornay, de faire ce général prisonnier, & de ramener fon butin & fon armée en Hallande & en Scanie. Il est probable que la peste qui se manifestoit en Suède contribua à accélérer son retour, & à terminer de bonne heure cette campagne. On voitpar la relation succincte que nous venons d'en donner combien il seroit anjourd'hui fuperflu d'en rappeler ici tous les détails. Des excursions passagères dont le pillage étoit le but & l'effet principal, des provinces prises & reprises, des rencontres de partis, font des événemens trop peu dignes du fouvenir de la postérité. Dv

1566.

FREDE-RIC II. E555.

Ce même motif me fait passer sous filence presque tout ce qui se passa dans le même genre du côté de la Norvège. Je n'y vois rien de déciss ni d'important. Ce n'étoit presque de part & d'autre que des courses de quelques milices armées qui faisoient la guerre avec plus de valeur que de science, qui prenoient & reprenoient sans cesse les mêmes lieux après les avoir impitoyablement faccagés.

1567.

Il fembloit que cette flamme qui confumoit le Nord depuis si longtemps dut se rallentir faute d'alimens. En effet l'année suivante il ne se passa rien de remarquable fur mer, foit que les flottes ennemies ne voulusfent ou ne pussent pas se rencontrer, soit que les Danois ne sussent pas en état depuis leur dernier naufrage de tenir la mer contre leurs ennemis. Mais il n'en fut pas de même sur terre: les Suédois attaquèrent la Norvège au fort de l'hiver, brûlèrent la ville de Hammer autrefois le fiége d'un évêque & qui ne s'est jamais relevée de ses ruines, assiégèrent le château d'Aggershus qu'ils ne purent prendre, & après avoir fait d'aussi inutiles efforts pour ébranler la fidélité des Norvégiens, furent FREDEobligés de retourner à la hâte défendre leurs propres frontières contre les Danois qui s'étoient jetés sur la Smalande:

RIC II. 15676

Les mutineries qui recommencèrent parmi ces derniers leur firent perdre encore dans l'inaction la plus belle saison de l'année & ce ne fut qu'au mois d'Octobre que Daniel Rantzow se voyant assuré de l'obéissance de son armée entreprit de la conduire plus avant en Suède qu'il n'avoit encore fait dans tout le cours de cette guerre. Il marcha d'abord à Jonkaping ville confidérable en Smalande qui fut prise & brûlée. De-là il vénétra dans l'Oftrogothie, s'empara de Valdstena & de Lindkaping, les principales villes de la province qui devinrent aussi la proie des flammes, mais par un effet du désespoir ou de l'imprudence des Suédois eux-mêmes. Il en battit un corps qui vouloit lui disputer le paffage de Tureby, & marchant tou-jours en avant il parvint jusques à Suderkaping , ville commerçante où ses troupes firent un butin considéFREDE-RIC II. 1567.

rable. Les excès auxquels la foldatesque se livra dans cette ville auroient pu lui coûter cher si les Suédois eussent été à portée de s'en prévaloir, mais ils ne surent sunestes qu'à la ville même qui sut réduite en cendres aussi-bien qu'une partie de celle de Norkæping. Les Danois pensoient en se permettant toutes ces cruauté: vser du juste droit de représailles: Eric avoit traité la Norvège avec une barbarie pareille au commencement de la même année.

La Smalande & l'Ostrogothie furent ainsi dans peu de temps la proie des Danois. Tout étoit en Suède dans la plus grande confusion, soit par la consternation que cette marche rapide & imprévue y avoit jetée, soit à cause de l'aliénation d'esprit dont Eric donnoit des preuves toujours plus fréquentes. Il étoit hors d'état de connoître ou de prévenir le danger. Quelques seigneurs Suédois Bielke, Stenbock, Tott, Flemming, Brahe prirent d'eux - mêmes des mesures pour fanver le reste du royaume. Ils assemblèrent des troupes, prirent des postes avantageux soit pour empêcher les Danois de marcher vers

Stockholm, foit pour leur couper laretraite dans leur pays; ils se retran- FREDEchèrent dans des défilés par lesquels RICII. il falloit nécessairement que leurs ennemis passassent; ils leur coupèrent les vivres, & par des manœuvres que la fituation du pays & la rigueur de la faison secondoient, ils mirent bientôt à leur tour le général Danois dans le plus extrême embarras. On se hâta de lui envoyer du secours de Copenhague, mais ce petit corps de troupes fut battu & repoullé, & ce qui en échappa alla porter la consternation dans la capitale où l'on ne donta plus que Rantzow & toute son armée ne fussent perdus fans ressource. On avoit d'autant plus lieu de le craindre que la famine commençoit à se faire sentir dans son camp, & que pour se frayer un passage il eut fallu passer une rivière à la vue de l'armée Suédoise & la forcer dans un poste avantageux qu'elle occupoit à l'autre bord près d'un lieu nommé Norby. La difficulté de cette entreprise n'esfraya point cependant une armée qui n'avoit plus qu'à vaincre ou à périr. L'attaque le 15me. Int résolue, & Rantzow ayant eu le Janvier.

1567.

PREDE-RIC II. 1568.

bonheur de passer la rivière sans accident chargea les Suédois si brusquement qu'il les mit en désordre, & après quelque résistance remporta sur eux la victoire la plus complète. Leurs généraux Bielke & Stenbock n'échappèrent qu'avec beaucoup de peine: toute leur armée sut dissipée: leur camp, leur caisse militaire, leur artillerie, leurs bagages tombèrent entre les mains des Danois qui reprirent en même temps un grand nombre de leure prisonne de leure prisonne.

bre de leurs prisonniers.

Eric instruit de ce qui se passoit voulut alors prendre lui - même le commandement de son armée; il alla la joindre; mais il fit trop peu de diligence pour empêcher Rant-zow de continuer sa retraite. Il est vrai que son arrière-garde poursuivie par un détachement de Suédois recut quelque échec, & perdit du monde & beaucoup de bagage près d'Ekrsia, mais il se vengea bientôt après de cette perte en battant Bielke une feconde fois, & en le faisant prifonnier avec Banier son collégue, cinq ou fix autres officiers du premier rang & plusieurs gentilshommes. Dès - lors Rantzow ramena tran-

quillement son armée en Scanie, fatiguée sans doute & diminuée après FREDEune marche si rude, mais justement fatisfaite de la gloire & du butin qu'elle remportoit. La joie qu'un événement si heureux & si peu espéré causa à Copenhague sut extrême. Cu n'osoit plus se flatter qu'elle y revint jamais. On eut été charmé de la revoir même vaincue: fon retour triomphant mit le comble à la fatisfaction publique, & le roi voulut qu'on en perpétuât la mémoire par une médaille où l'on put lire tout ce que cette expédition avoit eu de glorieux (1).

RIC II. 1568

<sup>(</sup>I) On y voit d'un côté le buste de Fréderic & de l'autre ces mots : Dom. Falicitante, Daniele Rantzovio, Supremo Duce, & Francisco Brockenhusio prafecto primurio peditum, exercitus Danicus 10 Nov. 1564 quadrigis, 12 ceneis bombardis, 6000 hominibus, inustitutà fortitudine, profigatis hollibus, viam Wester-holmen ungustia & hostium propugnaculis transitu difficillimam, ferro apperuit. Hafit in Oftro-Gothia menfes 2, dies 14. Tandem hostium castris expugnatis, copiisque sepius profligatis, vastatis civitatibus & arcibus, 24 Jan. rediit per uliam viam, Ofter-beliveg, pari difficultate impeditam in Smelandiam, inde bostium Supremo Duce, fex equitum prafectis, multis Nobilibus tormentisque eneis novem captis falous rediit in Daniam d. 14 Febr. 1568.

FREDE-BIC II. 1568. Eric persuadé que Rantzow ne pouvoit lui échapper le suivit de loin avec son armée. Cette marche ne servit qu'à découvrir de plus en plus son malheureux état à ses troupes, & qu'à ajouter au poids de la misère dont ses peuples étoient accablés. Il tâcha de se venger par quelques courses sur le territoire Danois en Hallande & en Blekinge, mais rebuté du peu de succès de ces expéditions il ne tarda pas à retourner en Suède où étoient ses plus dangereux ennemis, & où se préparoient ses dernières & ses plus grandes disgraces.

Il y avoit long - temps qu'il avoit perdu l'estime & l'amour de ses peuples si disposés à vénérer en lui le sils de Gustave pour peu qu'il leur en eut rappelé le souvenir. Les inconséquences de sa conduite, la violence de ses passions avoient annoncé de bonne heure une tête mal organisée. Ses poursuites auprès d'Elisabeth d'Angleterre, de Marie d'Ecosse, de la princesse de Hesse, de celle de Lorraine, conduites avec la plus grande imprudence & terminées par des resus, l'avoient rendu ridicule chez les étrangers & méprisable aux

yeux de ses sujets. Lui-même acheva de se couvrir de mépris par le choix FREDEqu'il fit après tous ces refus. Ce prince qui avoit recherché les plus brillans partis de l'Europe, finit par épouser une marchande de fruits de Stockholm, dont la beauté l'avoit frappé un jour qu'il passoit dans un marché. Sa jalousie, ses désiances, son emportement, & son humeur farouche & cruelle s'accrurent de jour en jour. Il fit arrêter sur de vains soupcons son frère Jean duc de Finlande plus aimé des peuples que lui, & le retint quatre ans dans une dure captivité avec sa femme qui étoit sœur de Sigismond roi de Pologne. Sa défiance cut enfuite pour objet la maison de Sture également recommandable en Suède par ses services & fon ancienneté. Tous ceux qui portoient ce nom, leurs parens, leurs amis subirent les traitemens les plus cruels. L'un d'eux le comte Nicolas Seure fut poignardé par ce prince lui-même. Beurreus qui avoit été son précepteur & son ministre ayant voulu modérer cet accès de fureur, il le fit foudain massacrer fous ses yeux. Les autres Sture su-

RIC II. 1568.

1568.

rent aussi mis à mort sans aucune FREDE- forme de jugement avec plusieurs de leurs parens. Après cela le trouble de sa conscience se joignant à celui de ses sens, ce prince s'enfuit seul dans les bois où il erra plufieurs jours déguisé & furieux. On le trouva enfin dans un état également digne d'horreur & de pitié, baigné de larmes, & en proie aux tourmens de la houte & du désespoir. Alors un peu revenu à lui-même, il chercha à appailer sa conscience par les témoignages publics qu'il donna de son repentir. Il demanda pardon à tous ceux qu'il avoit offensés, il permit au'on fit juger Joran Pelirson l'auteur des violens conseils qu'il avoit fuivis, & l'objet de l'exécration des Suédois; il remit aux fénateurs les rênes du gouvernement, il se réconcilia avec le duc Jean son frère & lui rendit sa liberté.

Mais ce retour à la raifon, s'il fut bien réel, ne dura que quelques momens. Bientôt ses défiances recommencèrent. Il reprit son favori, & s'abandonna de nouveau à ses confeils fanguinaires. Il annulla tout ce qu'il avoit fait pour se réconci-

lier avec le ciel, avec ses peuples -& avec ses frères. Toutes ses réso-FREDElutions s'évanouirent comme un fonge. Il ne s'occupa plus que des moyens de régner par la force & la terreur des supplices. Pour cela il forma de nouveaux complots contre ses frères qui ne voyant plus de sûreté pour eux tant qu'il régneroit se liguèrent ensemble, & avec tous les mécon-

tens pour le détrôner.

Il n'y avoit point d'égalité entre ces deux partis. Les vœux des Suédois, le ressentiment de la principale noblesse, l'intérêt des peuples, le désir d'une juste vengeance, la crainte que donnoit à tous le gouvernement d'un prince furieux dirigé par un scélérat, tout enfin secondoit les desseins des deux princes. Dès qu'ils furent connus du public, leur camp fut le rendez - vous d'un grand nombre de seigneurs des plus accrédités. Presque tous les châteaux & les forteresses devant lesquelles ils se présentèrent leur ouvrirent leurs portes. Eric ne put faire une longue défense. L'armée qui lui étoit restée fidelle reçut plusieurs échecs, & dès lors le découragement acheva de

1568.

BIC II. 1568.

de la disperser. Il ne lui resta bien-FREDE- tôt plus que Stockholm où il fut assiégé. Alors il fallut capituler avec ses vainqueurs. La première loi qu'on luiprescrivit sut de livrer son favori. & l'intérêt de sa sareté prévalant fur fon attachement, Joran Pehrson fut livré aux deux princes qui le firent périr dans les plus cruels supplices: Stockholm après cela ouvrit. fes portes, & le malheureux monarque abandonné de tout le monde! chercha inutilement un asyle dans la grande église. Il y sut suivi par le duc Charles le plus jeune de sesfrères, par les principaux seigneurs de leur parti & par une multitude de gentilshommes, d'officiers & d'autres spectateurs de tout ordre. Là après des reproches amers il fallut qu'Eric résignat la couronne, & se réduisit à demander humblement qu'on le laifsât vivre dans une prison tolérable.

Les états du royaume qui se trouvoient assemblés confirmèrent avec joie tout ce qui venoit de se faire. déposèrent Eric folemnellement, & proclamèrent roi l'aîné de ses frères, connu dans l'histoire de Suède,

sous le nom de Jean III.

RIC II. 1568,

"C'est une chose remarquable que e peu de part que le Dannemarc FREDEprit à cette révolution, L'occasion embloit d'autant plus favorable pour ousser la guerre avec vivacité que es deux partis qui divisoient suède désiroient de se réconcilier ivec Fréderic. On affire même que Eric réduit aux derniers expédiens ui fit demander du secours à des conditions très - avantageuses. On ijoute que le messager qu'il lui enroyoit fut pris à Calmar & mis à nort. Il est du moins certain que e duc Jean envoya à Fréderic des imbassadeurs pour le solliciter de la nanière la plus pressante de faire wec lui un traité de paix ou une rêve. On est surpris de voir que la rêve fut accordée, & pour un aussi ong terme que fix mois. Rien ne ouvoit sans donte être plus agréaile au prince Suédois, & plus conorme à l'intérêt de la Suède. Si l'étoit modération & défintéressenent de la part de Fréderic, ce seniment peut paroître extraordinaire lans le cours d'une guerre où l'on 'étoit permis tant d'incendies & de avages. Si c'étoit l'espérance de s'atFREDE-RIC H. tacher le prince Jean afin que devent roi fa reconnoissance facilitat une paix solide & avantageuse; c'étoit à ce qu'il semble, une espérance bien chimérique, & qui supposoit trop peu de connoissance des hommes. Il femble plus probable que le Dannémarc épuifé d'une si longue guerre saisit volontiers une occasion honorable & sûre de réparer ses forces, pendant que son ennemi consumoit les siennes contre lui - même. Fréderic se flatta peut-être que cette guerre civile traîneroit en longueur, & qu'il seroit bien plus en état d'en profiter à l'expiration de la trêve. Il crut peut-être que cette trêve même entretiendroit le feu que la crainte d'un ennemi étranger pourroit trop tôt éteindre. Quelque calcul que fit alors le conseil de ce prince, il est évident qu'il fut très-faux. La trêve contribua certainement à la prompte conclusion de la guerre civile de Suède. Elle donna trop d'avantage à celui des deux compétiteurs qui en avoit déjà le plus, & quand une fois Jean fut affermi sur le trêne, il parut clairement qu'en l'aidant à y monter, le Dannemarc n'avoit fait

que donner à ses ennemis un maître lensé, respecté & obéi, au lieu d'un FREDE. roi que sa démence rendoit peu dangereux pour ses ennemis.

RIC IL. 1568.

Cependant le nouveau roi de Suède parut d'abord fidelle aux dispositions pacifiques qu'il avoit témoignées want que de réguer. Il envoya deux unbassadeurs à Fréderic pour traiter de la paix avec lui. On affembla un congrès à Roschild où se rendirent de la part du Dannemarc Pierre Oxe mi venoit de rentrer en grâce & l'être fait grand - maître du royaume 1), Jean Früs grand chancelier,

<sup>(1)</sup> Sa charge de grand Maitre, la premiére lu royaume, lui fournit les moyens de déployer les plus grands & les plus utiles talens. Par sa bonne administration Oxe rétablit sur e meilleur pied les finances du royaume. uigmenta fes revenus, supprima beaucoup le dépenses inutiles , & mit son maitre en tat de soutenir des guerres onéreuses, de onder des hopitaux & des écoles, de bâtir les châteaux magnifiques, de paroitre avec clat dans toutes les occasions solemnelles ans charger les peuples, & fans épuiser ses réfors. Ses foins s'étendoient à tout, quand 1 s'agiffoit du bien du royaume, & il n'est sent-être pas indifférent de remarquer que ceft lui qui y fit venir le premier divers abres fruitiers jusqu'alors inconnus. La vie de ce grand ministre a été écrite

Ogier Rosencrantz, Pierre Bilde;
FREDE-Nicolas Kaas sénateurs. Il y vint aussi
us des plénipotentiaires de Lubeck. Les
ministres Danois firent diverses propositions sur lesquelles ceux de Suède
prétendirent n'avoir pas reçu des instructions suffisantes. On leur laissa le
temps de les recevoir, & quand cet
obstacle sur levé, on conclut une
paix perpétuelle aux conditions suivantes:

Pacificat. Que le roi de Suède renonceroit Roschild, à porter dans son écu les armes de

Movem Dannemarc & de Norvège.

Novem.

Novem.

Que les deux rois auroient la liRefen.

Refen.

Les d'ajouter les trois couronnes

Les d'ajouter les trois d'ajouter les trois auroient la li
Les d'ajouter les trois couronnes d'ajouter les d'ajouter

Que la Suède renonceroit à toutes les prétentions qu'elle avoit formées sur la Norvège, la Hallande, la Scanie, la Blekinge & l'isle de Gothlande.

Que de même le roi de Dannemarc renonceroit à toutes prétentions sur la Suède.

avec beaucoup de foin & de détail par M. Ryge, curé de Lidemarc, & imprimée à Copenhague en 1765.

Que

## DE DANNEMARC. Liv. VIII. 97

Que la Suède restitueroit au Dannemarc les provinces de Jemtelande FREDE-& de Herdal (en Norvège) & le château de Varberg: & que le Dannemarc rendroit à la Suède la citadelle d'Elfsbourg.

Que le prince Magnus frère du roi de Dannemarc garderoit Sonnenbourg, l'isle d'Oefel, le diocèse de Revel & de Courlande sans que les Suédois le troublassent jamais dans

cette possession.

Enfin la Suède s'engageoit à payer au Dannemarc une somme d'argent à titre de dédommagement pour les frais de la guerre. Cette somme n'étoit point fixée, mais on s'engageoit de part & d'autre à s'en tenir à ce que détermineroient là - dessus six arbitres, dont chaque parti choisiroit la moitié chez les princes ses voisins ou ses alliés.

Le roi figna & ratifia fur le champ ce traité, & ordonna à un de ses ministres, nommé Munk, d'accompagner les ambaffadeurs Suédois à leur retour à Stockholm pour en rapporter la ratification. Mais pendant le cours de cette négociation les difpositions du roi de Suède avoient

Tome VII.

RIC II. 1563.

RIC II. 1568.

changé avec sa fortune. Il se voyoit FREDE- placé & affermi sur le trône beaucoup plus promptement & plus folidement qu'il n'avoit ofé l'espérer. Il n'avoit plus le même besoin de la paix; il se récria contre les conditions auxquelles on la lui faisoit acheter, & prétendit qu'en les accordant, ses ambassadeurs avoient passe leurs pouvoirs. La chose est d'autant moins vraisemblable que pendant la tenue du congrès, ces ambassadeurs avoient fait un voyage à Stockholm pour y prendre de nouvelles & de plus amples instructions. Mais on fait affez ce que veulent dire ces vaines excuses tant de fois employées dans des occasions semblables, & quelque fincérité, quelque justice que les historieus Suédois veuillent nous y faire voir, nous nous en tiendrons au jugement des historiens contemporains, étrangers & impartiaux qu Chytraine s'y fout point mépris. « Le ro

Saxon. L. » Jean, difent De Thou & Chytræus an. Hist. y qu'il ne pensoit la guerre contr L. 41.

<sup>»</sup> son frère, se voyant maître de » royaume & de la capitale, en » quelque regret à divers article

DE DANNEMARC. Liv. VIII. 99

» du traité de paix, & voulut en

» revenir. »

Il refusa en esset de le ratisser, publia un maniseste pour prouver que les conditions en étoient insupportables & déshonorantes, demanda du secours à son beau-srère Sigismond roi de Pologne, & envoya sur le champ Steinbock avec une petite armée mettre ses frontières en état de désense. On étoit au milieu de l'hiver, & on se contenta de s'observer réciproquement; mais les préparatiss qui se faisoient à Copenhague & à Stockholm, prouvoient qu'on étoit résolu des deux côtés à recommencer la

En effet on vit dès que la mer fut libre une nouvelle flotte danoife, commandée par Pierre Munk, croifer fur les côtes de Suède, & intercepter les vaisseaux qui portoient des provisions dans ce royaume. Une escadre de Lubeck s'étant jointe aux Danois, ils poussèrent bien plus loin encore leurs avantages. Ils se rendirent maîtres du port de Revel, où se faisoit un grand commerce avec la Suède, & y prirent trente vaisseaux richement chargés, & plusieurs autres de

guerre avec un nouvel acharnement.

FREDE-RIC II.

1568.

1569.

FREDE-RIC II. 1569. moindre conséquence. Tout ce butin fut conduit sans accident dans les ports de Dannemarc, quoique Gabries Oxenstierne commandât aussi dans cette mer une escadre suédoise.

Du côté de terre Fréderic ouvris la campagne par le siège de Varberg. dont la perte lui avoit été fort senfible. Il avoit sous ses ordres ses deux meilleurs généraux Daniel Rantzou & Brokenhuus, & l'un & l'autre furent tués fous ses yeux durant ce siége meurtrier. Varberg fut obligé de se rendre, & c'étoit une conquête importante, mais qui étoit chè rement achetée par la perte de ces deux hommes, & furtout par celle de Rantzow, l'un des plus grands généraux de son fiécle. Le roi lu. donna pour successeur Christophle de Dohna, qui le servoit depuis le commencement de la guerre.

Pendant que ce siége avoit occupé l'armée danoise, celle des Suédois cherchant à faire quelque diversion, se jeta sur la Scanie & la Blekinge. Loin que le duc Charles, frère du ro de Suède qui la conduisoit, prit soin de modérer cette sois la sureur ordinaire au soldat, sa marche ne sur

## DE DANNEMARC. Liv. VIII. 101

jarquée que par le carnage & les icendies : les villes d'Arhuus, de FREDEa, de Sylvisbourg, d'Ysted furent duites en cendres: tout le pays fut illé & ravagé sans pitié. Dohna avec n corps de Danois fut envoyé en malande exercer des repréfailles. Il évasta à son tour une partie de cette rovince & brûla la ville de Vexia. eut le bonheur de battre dans cette ourse un détachement de Suédois & e faire prisonnier ce même Pontus la Gardie qui avoit quitté le serice de Fréderic pour un des premiers ostes de l'armée suédoise. Ce prince e laissa pas que de le traiter avec eaucoup d'égards.

Le roi Jean s'étoit avancé cepenant avec la plus grande partie de es forces pour tenter de secourir farberg. Il en apprit la perte en hemin, & cette nouvelle changea es mesures. Il envoya des détachenens attaquer la Norvège, où ils rent beaucoup de mal avec peu e profit pour la cause de leur maîe. Ma plume se refuse à décrire nutes ces horreurs dont il faudroit ent-être tâcher d'effacer le-fouvenir

our l'honneur de l'humanité.

E iii

RIC II. 1569.

FREDE-RIC II.

Ce furent là tous les événemens de quelque importance de cette campagne. On voit que Fréderic feul y avoit gagné par la conquête de Varberg, & la prise de la flotte marchande. Aussi le roi de Suède commença-t-il à se rebuter. Le roi de Pologne son beau-frère dans lequel il avoit espéré trouver un solide appui ne le payoit que de vaines promesses. Il avoit tout à craindre pour la Livonie de la part du czar Iwan. Le peu de succès de ses esforts, l'épuisement de son royaume, & la disette qui le menaçoit (1) purent donc alors le faire reventir d'avoir rejeté les propositions de paix qui venoient de lui être faites par les ministres de l'empereur, du roi de France & de plusieurs princes d'Allemagne.

Heureusement ces puissances ne se

<sup>(1)</sup> La navigation étant interrompue, foit par la flotte, foit par les armateurs Danois, foit par les défenses que l'empereur avoit fait publier dans tons les ports d'avoir aueun commerce avec la Suède, on commençoit à y manquer de plusieurs denrées. Le vin, par exemple, y ésoit devenu si rare que le clergé de Suède fut obligé de permettre de communier avec d'autres boissons fortes.

## DE DANNEMARC. Liv. VIII. 103

lassèrent point d'offrir une média-tion si souvent rejetée. Dans le cours FREDEde l'hiver fuivant leurs bons offices furent enfin acceptés: Dancé cet ambassadeur de France, qui étoit toujours resté dans le Nord, eut la principale part à ce falutaire ouvrage; les ministres de l'empereur, ceux de l'électeur de Saxe y contribuèrent ausi, & d'un commun accord on ouvrit un congrès à Stettin au commencement de Juillet. Fréderic y envoya quatre sénateurs en qualité de plénipotentiaires, Pierre Bilde, Henri Rantzow, gouverneur du Holstein, George Rosencrantz, Nicolas Kaas, & un docteur en droit, nommé Hinck. Nicolas Gyllenslierne, chancelier de Suède étoit à la tête de l'ambassade suédoise. Lubeck y avoit aussi deux ministres. Il s'y rendit de la part des puissances médiatrices Jean Fréderic, duc de Poméranie, & un comte de Schlick pour l'empereur, Charles Dancé pour le roi de France, un comte d'Eberstein & Volmar de Berlips pour l'électeur de Saxe. Le roi de Pologne voulut aussi être représenté à ce congrès, dont les opérations ne Ini étoient pas indifférentes, puif-

15:0.

qu'elles ne pouvoient manquer d'in-FREDEfluer sur le sort de la Livonie qu'il RIC II. disputoit aux Russes & aux Suédois. 3570. Il s'efforça de prévenir une réconciliation qui donnoit à ces derniers trop de moyens d'y affermir leur Empire. Il se fondoit pour en détourner les Danois sur l'alliance qu'ils avoient avec lui & avec les Russes. Comme l'histoire ne nous apprendi point quelles en étoient les conditions, il est difficile de dire aujourd'hui si elles avoient ôté au Danne-

riculière avec la Suède.

Il est certain du moins que cette difficulté n'arrêta pas long-temps les ministres Danois. On en vint à de plus considérables; aux prétentions que les deux monarques formoient à la charge l'un de l'autre. Les Danois vouloient qu'on prit pour base le traité de Roschild: & cette demande sembloit raisonnable, cardepuis la rupture de ce traité ils n'avoient eu que des succès sur mer-& sur terre. Les Suédois renouvelloient au contraire toutes les prétentions qu'ils avoient abandonnées à Roschild. Ils s'opposoient fortement

marc la liberté de faire une paix par-

### DE DANNEMARC. Liv. VIII. 105

à la demande qu'on leur faisoit d'une somme à titre de dédomma-FREDEgement. Il y eut à ce sujet des débats si vifs qu'on fut sur le point de se séparer. Pour prévenir ce malheur, les médiateurs furent obligés de déclarer que leurs maîtres armeroient contre celui des deux partis qui se seroit opposé à la paix. Cette menace fit quelque impression, & enfin les ministres Suédois malgré toute leur répugnance reçurent la paix aux conditions suivantes.

« Qu'il y auroit une paix perpé- Pacific. » tuelle entre les deux rois & leurs Stetin ap. » peuples, & que l'un défendroit les Chron. p. » sujets de l'autre contre toute sorte 237. le » de violences, & lui feroit rendre 13c. Dé-» bonne justice s'il en avoit besoin.

» Que le différend au sujet des » armoiries (qui est ici appelé le » principal sujet de la guerre ) seroit » terminé de façon que chaque roi » auroit un droit égal de porter les » trois couronnes dans ses armes, » mais sans pouvoir fonder là-dessus » aucune prétention sur les états de » l'autre, que ce différend ne devroit » plus à l'avenir causer aucune guerre » ni inimitié entre les deux royau-

FREDE-RIC II. 3570.

» mes, & que pour empêcher plus » sûrement qu'il ne donnât lieu à de » nouvelles difficultés, on en traite-» roit dans un nouveau congrès; que » fi ce moyen ne suffisoit pas, on s'en » remettroit à la décision des arbi-

» tres suivans, l'empereur, l'électeur » de Save, l'électeur de Brandebourg » Jean George, prince Palatin & Jules

» duc de Brunswick, qui prononce-» roient au plus tard une sentence

» finale l'an 1575 (1). » Que le roi de Dannemarc renon-» ceroit à toutes ses prétentions sur » la Suède, & le roi de Suède à » toutes celles qu'il avoit sur la » Norvège, & les provinces de Sca-» nie, de Hallande, de Blekinge, » & de l'isse de Gothlande.

» Que les limites entre les deux » états resteroient fixées comme elles

<sup>(1)</sup> Cette décision n'eut jamais lieu. Le roi Jean élnda & différa d'année en année de cet article infqu'en 1586. l'exécution Alors les deux parties convinrent de ne point prendre d'arbitres, mais de s'accommoder entr'elles. Cette négociation fut interrompue par la mort de Fréderic II, après laquelle les régens de Dannemare demandèrent & obtinrent que cette affaire fût suspendue encore pendant fix aus.

## DE DANNEMARC. Liv. VIII. 107

» l'étoient sous les rois Chrétien III &

) Gustave Vasa.

» Que les sujets de l'un des deux » monarques qui durant le cours de » la guerre se seroient établis dans » les états de l'autre, pourroient » revenir dans leur patrie sans être » génés ou inquiétés à ce sujet : que » les Danois qui possédoient des » terres en Suède, & les Suédois qui » en possédoient en Dannemarc, en » jouiroient de même en » liberté, & qu'on leur restitueroit » tout ce qu'ils pouvoient avoir perdu

» pendant la guerre. » Que le roi de Suède rendroit au » Dannemarc les provinces de Jemte-» lande & de Herdal qu'il avoit con-» quises sur la Norvège : qu'il ren-» droit aussi au Dannemarc tous les » vaisseaux & les canons qu'il avoit p pris durant la guerre. Ces vaif-» seaux étoient au nombre de huit.

» Que toutes ces restitutions ne » faifant pas encore une compenfa-» tion suffisante pour la forteresse & » le district d'Elfsbourg, que le roi » de Dannemarc consentoit à rendre » an roi de Suède, celui-ci seroit » obligé de payer au premier la

FREDE-RIC II.

FREDE-RIC II. 1570. » fomme de cent cinquante mille » écus, tant pour le rachat de » cette place, qu'à titre d'indemnité » pour la trève de fix mois que le » roi de Dannemarc avoit ci-devant » accordée à fon grand préjudice & » par pure magnanimité à celui de » Suède: que cette fomme feroit » payable en deux termes égaux, & » que les Danois garderoient la » forteresse jusques au payement du » terme fixé au 7 Juin de l'année » suède:

» sinivante.

» Que les prisonniers de guerre

» respectifs seroient rendus sans ran» çon. Ensin que les dissérends qui
» s'étoient élevés au sujet de l'éta» blissement du prince Magnus, srère
» du roi, dans la Courlande & là
» Livonie seroient remis à l'arbi» trage de l'empereur & de l'Em» pire (1). »

<sup>(1)</sup> Les empereurs d'Allemagne avoient toujours prétendu que la Livonie relevoit d'eux & de l'Empire. Et en effet l'ordre Tentonique n'avoit conquis & possédé cette province qu'avec cette réserve. Alaximilien II vouloit profiter de l'occasion de ce congrès dans laquelle il jonoit le principal rôle, comme premier médiateur, pour tenter de la réunir à l'Empire, ou du moins pour en

## DE DANNEMARC. Liv. VIII. 109

Les Lubeckois étoient aussi compris dans ce traité, & la Suède FREDEs'obligeoit à leur payer une somme de quinze mille écus pour le rachat de toutes les prétentions, droits & anciens priviléges rélatifs au commerce qu'ils faisoient dans ce royaume.

C'est ainsi que finit une guerre qui pendant sept années avoit fait des trois royaumes du Nord un vaste théatre de fureurs & de calamités. Des provinces ravagées, des

disposer en qualité de Seigneur suzerain. Le véritable fens de cet article du traité qui n'a pas bien été faisi par la plupart des historiens, étoit donc que l'empereur & l'Empire pourroient reprendre à cux la Livonie en indemnifant les possesseurs actuels des frais de leurs conquetes, & juger enfuite lequel des deux princes avoit le plus de droit d'en être investi de nouveau : ou quelle portion devoit être rendue à chaeun fi tous deux y avoient droit. Je remarquerai en même temps, pour ne pas revenir une seconde sois à ce fujet, que l'empereur ni l'Empire n'ayant jugé à propos de payer les frais de la longue guerre que les Suédois avoient faite en Livonie, & se defiant peut-être des titres qu'ils réclamoient fur un pays si eloigné, ne songérent jamais férieusement à se prévaloir de cette stipulation du traité de Stettin; enforte que les prétentions des deux états refterent sur le même pied que par le passe.

1570-

FREDE-RIC II. 1570. villes en cendres, des campagnes désertes, voilà quel étoit le seul effet sensible de tant d'efforts opposés, de tant d'inquiétudes, de peines, de pleurs & de fang versés. Je sais que cette guerre fut pour les Danois une de ces guerres qu'on nomme utiles & gloricuses, puisque leurs ennemis y perdoient encore plus qu'eux, & leur cédoient à la paix ce qui avoit été l'objet de la contestation. Je sais qu'en se conformant à une façon de penser qui n'est que trop commune, nous ne devons point être surpris qu'ils aient fait de leurs succès un fujet de triomphe, ni qu'ils aient regardé cette époque comme une des plus glorienses de leur histoire. & le plus haut période de la fortune de leur nation. Mais à quoi se réduiront tous ces avantages tant célébrés, si l'on veut en chercher la valeur intrinséque? Comment les vrais intérêts de la nation étoientils avancés, & son bonheur affermi ou augmenté par cette guerre si glorieuse? Ses campagnes étoientelles plus peuplées, mieux cultivées; son commerce étoit-il plus étendu? A quoi pouvoit servir la liberté d'in-

#### DE DANNEMARC, Liv. VIII. 111

férer l'écu de Suède dans celui de-Dannemarc, si l'on renonçoit en FREDEmême temps aux prétentions & aux espérances qui pouvoient en naître? Quelle comparason y avoit-il à faire entre ce que les Suédois s'engageoient à payer à titre de dédommagement, & le dommage réel qu'on avoit souffert, même dans une seule victoire? Peut - être humilioit - on fon ennemi, & ce plaifir touche beaucoup & les rois & les peuples: c'est cependant un plaisir bien vain & bien dangereux quand il ne fert, comme c'est l'ordinaire, qu'à envenimer la haine de cet ennemi & à le provoquer à la vengeance, sans lui ôter les moyens de la fatisfaire. J'avoue que cette guerre termina ou suspendit de moins les prétentions opposées des deux nations, fource inépuifable de jalousies & de querelles: je conviens encore qu'il est bien inutile de regarder à tous les maux qu'elle produisit, si ces fatales prétentions l'avoient rendue inévitable. Mais il fera du moins permis de déplorer à cette occasion l'aveuglement des hommes. Il fallut fept ans de calamités pour faire entendre à deux nations voifines, donées

RIC II. 1570.

### 112 HISTOIRE, &c.

1570.

de ressources assez égales, que les avantages qu'elles vouloient s'arra-FREDEcher ne pouvoient jamais valoir la RIC II. paix & l'harmonie qu'elles facrifioient, que celle même qui réussiroit seroit affoiblie, appanvrie par ses feuls efforts, que le plus probable étoit que ni l'une ni l'autre n'auroit que des succès très - imparfaits, & qu'enfin il étoit indubitablement plus sûr & plus utile de faire de gré à gré un échange de ces prétentions qui les anéantit pour jamais.

Fin du huitième livre.

## HISTOIRE

D E

# DANNEMARC,

#### LIVRE NEUVIÈME.

Depuis la paix de Stettin jusques à l'année 1625.

Quelque désavantagense que parut au roi de Suède la paix qu'on Fredevenoit de conclure, elle l'avoit été bic II. après une si longue négociation & 1571, sous une garantie si respectable, qu'il envoya ordre à ses ministres de la ratisser, dès que la rigueur extraordinaire de la saison le permit, & au printemps on commença à exécuter le traité par la restitution des vaisseaux danois, & de la sorteresse d'Elssbourg.

Ce qui regardoit la Livonie fournissoit matière à de plus amples discussions. Nous n'en parlerons ici FREDE-RIC II 1571.

Vovez

1567.

qu'autant que le fort de cette province se trouve lié aux affaires de Dannemarc, ou plutôt au fort du prince Magnus, ce frère puiné du roi, qui, comme on l'a dit, en posfédoit une partie. L'histoire fait mention de peu de princes qui aient été plus en bute aux caprices de la fortune. Nons l'avons vu d'abord reçu à bras ouverts par les Livoniens, comme le libérateur qui devoit brifer le joug accablant fous lequel les Russes les faisoient gémir, ensuite dépouillé par ces mêmes Russes de presque tout ce qu'il possédoit dans ei-dessus le continent, ne se désendant qu'avec peine dans l'isle d'Oesel, rétabli 1561. & de nouveau pour quelque temps, mais sans cesse tourmenté dans la jouissance du peu qui lui restoit, & par le désir d'acquérir davantage, & par les jalonsies secrètes ou l'inimitié des Russes, des Polonois, des Suédois, du duc de Courlande, qui tous aspiroient plus ou moins ouvertement à la conquête de la Livonie. De tous ces ambiteux compétiteurs, le plus redoutable étoit toujours le czar Iwan Basilowitz, & si ses cruantés & fa barbarie n'avoient réduit

les Livoniens au désespoir, il eut pufans doute les soumettre à sa domi-FREDE-nation. Mais l'horreur qu'il leur avoit inspirée favorisoit tellement les efforts de ses ennemis, Suédois ou Polonois, qu'il sentit enfin la nécessité de prendre des mesures plus propres à affermir ses conquêtes. Il imagina pour cela de donner aux Livoniens un prince qui leur fut agréable, mais qui dépendit de lui, & répondit de leur obéissance. Il s'adressa d'abord dans cette vue au duc de Courlande, & lui offrit de le faire roi de Livonie, s'il vouloit renoncer à l'alliance des Polonois. Le caractère perfide & cruel de celui qui faisoit ces offres étoit trop connu pour qu'un prince un peu sage fut tenté de les accepter. Le duc de Courlande ayant dédaigné d'y répondre, le czar tâcha de séduire Magnus. Son ambition le fit donner dans ce piége. Il se livra à l'espérance flatense de voir toute la Livonic fous fa domination. Iwan

déclaroit qu'il ne vouloit fe réserver qu'un droit de protection, & un léger tribut annuel. Le peuple qui se laisse toujours éblouir par les premières apparences apprit cette nou-

FREDE-RIC II.

velle avec une grande joie qui acheva de séduire Magnus. Il consentit à se rendre à Moscow où d'abord tout répondit à ses espérances; Iwan le reçut avec la plus grande distinction. Il fit plus : il promit de lui donner en mariage une de ses nièces, le proclama roi de Livonie, lui donna tous les prisonniers qu'il avoit fait dans ce pays, tout ce qu'il y possédoit, & même une armée pour faire la conquête du reste. Il n'est pas douteux qu'il n'espérât engager par - là les Danois à prolonger la guerre con-tre la Suède (car tout ceci s'étoit passé avant la paix de Stettin) & que son but ne fut d'affoiblir ainsi les uns & les autres jusques à ce que personne ne sut plus en état de lui dif, uter sa proie. Ce qui prouve bien ce dessein, c'est que pour plaire au roi de Dannemarc en faifant son frère roi de Livonie, il voulut que ce nouveau royaume fut déclaré héréditaire dans sa famille, ensorte qu'au défaut d'héritiers mâles, il passât après Magnus à un prince de Dannemarc. Quelques feigneurs Livoniens & quelques villes reconnurent ce nouveau monarque. Les autres restèrent sidel-

## DE DANNEMARC. Liv. IX. 117

les aux souverains dont ils dépendoient, au roi de Pologne, au roi FREDEde Suède. C'étoit surtout à ce dernier que le czar en vouloit. Il le fit attaquer avec vivacité par le roi son vassal. Mais les Suédois se défendirent avec courage, & loin que la Livonic pût goûter quelque tranquillité depuis qu'on lui avoit donné un roi, elle fut plus que jamais en proie à toutes les calamités de la guerre.

Jusques là le roi de Danuemarc avoit foutenu son frère, quoiqu'assez foiblement, & il avoit exigé par le traité de Roschild que les Suédois lui cédassent presque tout ce qu'ils avoient en Livonie. Mais cette condition qui avoit paru trop dure au roi de Suède n'avoit point été confirmée par la paix de Stettin. Il semble qu'alors Fréderic craignant de prendre part aux troubles de Livonie ou désapprouvant la conduite de son frère, & se défiant des Russes, cherchât à laisser cette affaire dans une forte d'indécision pour régler ensuite fa conduite fur les circonftances. Magnus étoit occupé au fiége de Revel qu'il pressoit vivement avec vingt-

15710

cinq mille Russes, lorsque la nou-FREDE- velle de la pacification de Stettin parvint aux affiégeans qu'elle décou-ragea, & aux Suédois affiégés qui reprenant une nouvelle vigueur rédu-firent enfin Magnus à se retirer avec perte d'une grande partie de son armée. Dès-lors Fréderic résolu de maintenir dans ses états la paix qu'il venoit de se procurer après tant d'efforts, ne prit plus qu'une part indirecte à ce qui se passa dans ces contrées éloignées. La guerre entre les Suédois & les Russes y continua avec sureur, & la Livonie & la Finlande furent impitoyablement ravagées. Magnus toujours occupé à conquérir les pays qu'on lui avoit donnés, roi d'un peuple qui ne lui obciffoit pas, & réellement sujet ou plutôt esclave du despote qui l'avoit couronné; quelquefois favorifé, plus fouvent contrarié par la fortune des armes, Magnus, dis-je, vit enfin l'accomplissement de tout ce qu'on lui avoit prédit, & le peu de fonds qu'il y avoit à faire fur les promesses du Czar. Quand ce prince cruel & intéressé se fut apperçu que le roi de Dannemare avoit résolu de rester en

paix avec la Suède, il ne garda plus aucun ménagement avec son frère, FREDE-& fous quelque vain prétexte il rappela ses troupes, fit mourir plusieurs de ses domestiques, sit donner le knout à deux députés qu'il lui avoit envoyés pour lui demander grâce, & le menaça lui-même de la mort. Après ce traitement barbare Magnus tremblant pour lui-même, mais environné de Russes, n'ent d'autre parti à prendre que d'aller se jeter aux pieds du tyran qui le fit mettre aux fers, & ne le relacha qu'en exigeant pour fa rançon une fomme d'argent & quelques places. Forcé de dissimuler encore, Magnus le suivit au siège de Wenden, mais ce fut là le terme de sa patience. Iwan y commit des cruautés si révoltantes en sa présence, que comptant pour rien sa fortune, son titre de roi, & la puissance de l'ennemi qu'il alloit se faire, il s'ensuit en Courlande, & se mit sous la protection du roi de Pologne. La plupart de ses vasfaux se voyant abandonnés se soumirent aux Russes. L'isle d'Oesel & quelques autres districts lui restèrent; mais dénué de toute ressource, sans

157I.

£571.

appui, sans considération, accablé PREDE- de dettes & de chagrins, ce malheureux prince lutta dès lors inutilement contre sa mauvaise fortune. Le roi fon frère follicita fans fuccès le Czar en sa faveur; & l'ambassade qu'il lui envoya (en 1578) (1) pour l'engager à faire un traité de paix dans lequel la Suède & son frère Magnus pussent être compris, ne put en obtenir qu'une trève de quinze ans, & rien de favorable pour ce prince.

Après avoir suivi sans interruption le récit de ces guerres & de ces négociations avec l'étranger depuis leur origine jusques à leur dernier

terme.

<sup>(\*)</sup> Jaques Ulifeld fenateur étoit à la tête de cette ambassade. Après avoir essuyé bien des défagrémens, les ambassadeurs Danois effrayés de tout ce qu'ils voyoient & entendoient dire des cruautés d'Iman, & s'appercevant qu'il cherchoit à les retenir fous divers prétextes, foupconnèrent qu'il avoit quelque mauvais dessein, & pour hâter leur retour, ils conclurent une trève de quinze ans contre la teneur expresse de leurs instructions, qui leur enjoignoient de ne confentir qu'à une paix perpetuelle. A lenr retour ils furent très-mal reens: Ublfeld fut même disgracié & perdit fa place de fenateur. C'etoit un homme favant, & il nons a laissé une relation latine de son ambassade où l'on trouve iles chofes curicufes.

terme, il est temps de revenir sur nos pas, & de jeter les yeux sur ce FREDEqui s'étoit passé de plus important RIC II. dans l'intérieur du royaume.

La mort de la reine douairière, Dorothée de Saxe mère du roi, donna lien à renouveller les différends qui s'étoient déjà élevés à plusieurs reprises au sujet des duchés de Sleswic & de Holstein. Le douaire de cette princesse avoit été assigné sur quelques portions de ces duchés comme Sonderbourg, Norbourg & Plan. A fa nort ces possessions devoient passer en vertu d'une disposition précédente nu duc Jean dit le jeune troisième rére du roi. Et c'est ce qui ne soufrit aucune difficulté. Mais la manière lont ce prince & les autres de sa naison vouloient posséder leurs porions de ces duchés étoit une source népuisable de jalousies & de conestations. Il seroit aussi fastidieux m'inutile d'y revenir à chaque fois ue nous en trouvons des traces ans cette histoire; & tout nous enage à en rendre compte une fois our toutes sans interruption.

J'ai souvent observé que ces deux tats quoique réunis par des allian-

Tome VII.

FREDE-RIC II. ces plusieurs fois renouvellées avoient une constitution bien différente, que le Holstein étoit un fief de l'Empire, & que le Sleswic avoit de tout temps relevé uniquement de la couronne de Dannemarc. Si l'on eut voulu partir de ce principe aussi simple qu'incontestable, les difficultés auroient été faciles à prévenir. Les ducs auroient prêté hommage à l'empereur & à l'Empire pour ce qu'ils possédoient en Holstein, & au roi de Dannemarc pour leurs portions du duché de Sleswic. C'étoit ce dernier acte auquel ils refusoient de se prêter, ou du moins ils faisoient des difficultés sur la nature du fief & les conditions de l'investiture. C'étoient les mêmes qu'ils avoient déjà élevées en 1547 fous le règne de Chrétien III, & que ce prince pacifique avoit laiffées indécifes. Il étoit temps cependant que l'on réglât quelque chose fur une matière aussi délicate, & que les droits de la couronne sussent enfin reconnus par un acte folemnel. On tint pour cet esset une espèce de congrès à Odensée (en 1567) où l'on débattit long-temps & fans succès les prétentions opposées. Les

ducs consentoient de prêter au roi un serment de fidélité pour leurs por- FREDEtions du Sleswic, mais ils refusoient de s'assujettir à aucune charge ou service quelconque; ils vouloient que le Sleswic fut regardé comme un fief libre & héréditaire dont l'investiture étoit simultanée & commune à tous, ensorte qu'il passat toujours au plus proche parent mâle ou femelle suivant l'ordre de succession. établi par les loix civiles du royaume. Cette prétention étoit fondée sur une multitude d'actes des siècles précédens qui rendoient en effet la queftion affez problématique, & cela ne doit pas surprendre; car dans ces fiècles d'ignorance & de confusion où l'on n'avoit aucune juste idée du droit public, il étoit aisé de trouver des exemples & des actes propres à justifier toutes les prétentions possibles, & même les plus oppofées. Mais quelque acte, quelque concession que les ducs de Holstein pussent alléguer, leur demande n'en étoit pas moins insoutenable : elle eut tendu à priver la couronne de Dannemarc d'une province confidérable fur laquelle elle avoit des droits

RIC II. 1571.

FREDE-RIC II. 1571. inaliénables. Juger des fuccessions des princes, c'est-à-dire, du droit de gouverner un peuple par les loix qui réglent les successions des particuliers est une erreur trop grossière, quoiqu'assez ordinaire. L'intérêt public la rendoit sensible au roi & au sénat de Dannemarc. Ils resusèrent de consérer l'investiture à ces conditions, & les ducs s'obstinant de leur côté, les consérences surent rompues, sans que l'on pût convenir d'autre chose que de se rassembler de nouveau après un certain temps.

Cet intervalle fut de deux années. Alors il y eut un nouveau congrès où les ministres de l'électeur de Saxe, du duc de Mecklenbourg & du landgrave de Hesse assistèrent comme médiateurs: mais leurs efforts ne purent point encore décider le fonds de lá question; on convint seulement d'un formulaire de serment que les ducs devoient prêter au roi, & de quelques autres articles propres à prévenir toute voie de fait dans le cas où la mort de quelques uns des princes de la maison laisseroit sa succession en litige. A l'égard du

# DE DANNEMARC. Liv. IX. 125

point principal on convint de fuf-pendre cette discussion encore dix FREDEans, & de la reprendre alors avec RICII. l'aide de ces mêmes médiateurs.

1571.

Ce congrès projeté fut donc dif-féré jusques en 1580, & cette fois les principales difficultés furent applanies, les ducs ayant consenti à ce que le Sleswic fut déclaré fief héréditaire, mais seulement aux mâles, à l'exemple des fiefs de l'Empire. Les autres conditions de l'investiture étoient que les ducs prêteroient au roi un serment de fidélité conformément au formulaire convenu, qu'en temps de guerre le roi considéreroit avec eux ce qu'il y auroit de plus expédient pour la défense du Sleswic, que quand le bien du royaume l'exigeroit, les princes qui posséderoient ce duché seroient tenus d'envoyer au roi & d'entretenir à leurs frais un corps de troupes, que le roi de son côté leur devroit sa protection, que lorsqu'un d'eux décéderoit sans enfans mâles aucun des parens ne s'en empareroit, mais qu'on y envoyeroit des commissaires jurés hommes sages & fidelles, pour l'ad-

FREDE-RIC II.

ministrer jusqu'à ce que tous les pa-FREDE- rens sussent d'accord entr'eux.

Tout étant ainsi réglé la cérémonie de l'investiture se fit à Odensée, avec beaucoup de pompe, en présence du fénat & de la principale noblesse. Le roi s'étant placé sur son trône, les ministres des ducs s'avancèrent, & se mirent à genoux, priant trèshumblement S. M. au nom de tous, qu'il lui plut de vouloir bien inveftir leurs maîtres du duché de Sleswic & de l'isle de Femeren conformément aux anciennes coutumes. Sur cela le roi leur ayant fait répondre qu'ils n'avoient qu'à se présenter, les ducs parurent avec un nombreux & brillant cortège. Ils étoient au nombre de trois, savoir Jean dit l'ancien ou l'ainé, oncie du roi, Adolphe dont nons avons souvent parlé, aussi oncle du roi, qui fonda la branche de Holstein Gottorp, Jean dit le jeune second frère du roi, ce qui avec le roi lui-même & son fils étoient cinq princes qui, comme on va le voir, recevoient en même temps l'investiture du même duché. Les trois ducs s'étant approchés du trône & ayant prêté le serment de

fidélité le roi se leva de son trône, mit la main sur un étendart qui étoit FREDE. foutenu par quatre hérauts d'armes, & les ducs l'ayant aussi pris dans leurs mains, il leur parla en ces termes : c'est ainsi princes qu'au nom de la Sainte Trinité je vous investis tous & chacun en particulier, que je m'investis moi-même, & mon cher fils, du duché de Sleswic, de l'isle de Femeren, & de toutes les dignités, droits régaliens, priviléges & titres qui font y annexés. Notre volonté est de donner à Vos Altesses & à tous parens de notre sang investis de ce fief des marques de notre bienveillance & amitie fraternelle: & nous nous attendons que vous témoignerez constamment les mêmes sentimens à votre tour. Après cela le roi ayant laissé l'étendart au hérault d'armes il le jeta dans la place publique aussi-bien que l'étendart de Sleswic & celui de Femeren; c'étoit un usage observé dans ces sortes de cérémonies. Le peuple arrachoit avec avidité des morceaux de ces étendarts & les conservoit comme une curiofité. Cet acte fut terminé par la distribution des lettres d'investitures que le roi fit remettre aux F iv

RIC II.

FREDE-RIC II. ducs, en échange desquelles ils lui délivrerent leurs lettres reversales, dans lesquelles leurs engagemens étoient ténorisés & scellés de leurs sceaux & de leurs fignatures. Je dois encore observer que tout ceci se passa en 1580. Il a été nécessaire d'anticiper ainsi de quelques années pour ne point couper sans cesse le récit d'une même affaire. Peu de temps après mourut Jean l'aîné qui résidoit à Hattersleben: comme il ne laissoit point de postérité sa riche succession devint un sujet de litige entre le roi & le duc Adolphe: & ce ne fut qu'après bien des débats qu'on put convenir d'un partage (en 1581) (1).

Tous les sujets du roi jouissoient dans la plus parfaite tranquillité du fruit de tant d'heureux travaux, & il ne leur restoit plus à désirer que de voir affermir & perpétuer leur bonheur. Le mariage du roi en étoit un des moyens les plus indispensa-

<sup>(1)</sup> Adolphe cut pour sa part tous les biens, meubles & l'argent, & les villes & districts de Tonderen, Nordstrand, la Frise septentrionale, l'isle de Femeren, le cloitre de Lugum, & de Bordisholm. Le roi eut Hattersleben, Dorning & Rendsbourg.

bles, & ils l'avoient vu différé avec beaucoup de regret. Enfin la beauté FREDE-& le mérite de la princesse Sophie BIC II. fille d'Ulrich duc de Mecklenbourg fixèrent l'irrésolution du roi. Cette princesse fut reçue avec une grande joie à Copenhague, où la cérémonie de son mariage fut relevée par toute la pompe & la magnificence on avoit alors l'idée. Les premiers fruits de cette union furent deux princesses Elizabeth & Anne, & trois ans après la naissance du prince Chrétien, qui fut depuis le roi Chrétien IV acheva de combler les vœux des deux époux & ceux de leurs peuples.

Aussi à peine ce prince fut-il entré dans sa quatrième année que tous les fénateurs affemblés à Odenfée (en 1580) le désignèrent par un décret solemnel pour être roi de Dannemarc & de Norvège après son père. La noblesse qui étoit convoquée dans la même ville confirma cette résolution par son suffrage, & le roi leur remit en retour une déclaration qui constatoit leur droit d'élection, & reconnoissoit que ce qui venoit de se faire ne pouvoit en rien le détruire ou l'infirmer. Ainsi par

RIC II. £5770

ces égards réciproques le fénat de-FREDE- venoit de plus en plus le seul dispensateur de la couronne, & la royauté sans être déclarée héréditaire l'étoit en même temps de jour en jour plus par le fait. On ne laissoit guères aux états du royaume qu'une image de leur ancienne autorité. L'élection fe faisoit réellement sans leur concours: on paroissoit seulement demander une confirmation à la noblesse, le seul des trois ordres de l'état qui ent conservé quelque crédit, & on alloit recevoir l'hommage des autres ordres bien plus qu'on ne le leur demandoit. Cette dernière cérémonie fut différée cette fois de quatre ans à cause du bas âge du prince. En 1584 elle se fit avec beaucoup de pompe dans les principales provinces. A Copenhague le roi ayant fait affeoir fon fils fur son trône, les sénateurs, la noblesse. les évêques, les principales personnes de l'université & du clergé, le corps de ville, les députés de la bourgeoisie & des paysans libres; vinrent la tête me, à genoux, & la main levée, prêter le ferment ordinaire au prince élu, comme à leur

monarque futur, & mettre les mains dans les siennes en signe de la sidé-FREDElité inviolable qu'ils lui promettoient. Le jeune prince accompagné du grand chancelier & de quelques fénateurs, alla recevoir ensuite l'hommage des états de Scanie à Lunden, de ceux de Sélande à Ringstedt, de ceux de Fionie à Odensée, & de ceux de Jutlande à Vibourg. C'étoit, comme on l'a fouvent observé, les lieux confacrés de temps immémorial à ces actes publics. Et pour suivre en tout les anciens usages, celui-ci se fit en pleine campagne, autour d'une tribune élevée sur laquelle montoit le prince qui devoit être élu.

Deux ans après (en 1582) la noblesse & les juges provinciaux de Norvège confirmérent aussi à Opslo l'élection par laquelle le fénat de Dannemarc leur avoit donné un roi, & Fréderic les remercia par une lettre remarquable qui nous a été conservée (\*). Dans cette lettre il déclare que l'élection de fon fils ne pourra jamais porter aucun préjudice aux

<sup>(\*)</sup> V. le Magafin Danois, troisième part. p. 124.

RIC II. 3577.

droits & libertés des états de Nor-FREDE- vège, ni aucune atteinte aux loix de ce royaume. Ainsi ces états étoient traités (dans cette lettre) sur le même pied que ceux de Dannemarc, & la couronne de Norvège étoit regardée comme élective, malgré tout ce qui s'étoit fait & dit de contraire auparavant. Nouvelle preuve, s'il en falloit encore, de la confusion extrême qui régnoit encore alors dans les matières les plus importantes du droit public & de la législation.

p

t

Durant tout ce temps-là Fréderic persévéroit dans le système pacifique qu'il avoit embrassé. Du côté des Suédois il ne défiroit plus rien que de les voir rester sidèles aux termes du dernier traité, & quoiqu'ils ne parussent pas fort empressés d'acquiier le reste de la dette dont on a parlé, quoique leur roi semblât souvent manquer aux égards qu'il devoit à son voisin, & que ses nouvelles liaisons avec le pape & avec les jésuites sussent très-suspectes au Dannemarc, Fréderic évita avec fagesse, mais avec diguité, tout ce qui eut pu altérer la tranquillité de ses états. Il voyoit d'ailleurs fans doute avec plus de pitié que d'inquiétude l'agitation causée en Suède par les efforts FREDEinconsidérés que Jean faisoit pour y rétablir la religion catholique : il ne lui étoit pas difficile de comprendre qu'un prince absolument gouverné par une femme bigotte, par des prêtres & des jésuites, ne seroit jamais en état de lui donner de

grands sujets de crainte.

Fréderic suivoit des maximes bien différentes dans le gouvernement de ses états. Attaché à sa religion par principe, & convaincu par l'expérience de tout le bien qu'elle avoit fait à ses peuples, de l'appui qu'elle prêtoit à son autorité, de l'étendue même qu'elle lui avoit donné, il prévint toujours avec vigilance & fermeté tout ce qui eut pu lui porter la moindre atteinte. Il entretint des liaisons étroites avec l'électeur de Saxe, & avec la plupart des autres princes qui en étoient les foutiens en Allemagne. Jaloux de l'avantage de n'avoir qu'une seule religion dans ses états, les doctrines étrangères qui s'en écartoient le moins, comme celle du calvinisme, lui semblèrent encore dangereuses, & il déposa un

RIC II. 1577.

1577.

des plus célèbres docteurs de l'uni-FREDE- versité de Copenhague, pour avoir paru trop favorable dans ses écrits au sentiment de Calvin sur la sainte cène (1). Mais en même temps il

<sup>(</sup>I) Ce théologien nommé Hemmingson né en Lalande étoit disciple de Melanchton, & modéré comme fon maître, ce qui le rendit bientôt suspect à ses confrères. Ils cherchèrent dans ses nombreux écrits dequoi le condamner & ne manquèrent pas de le trouver. Ce différend qui n'eut pas dû fans doute fortir de l'enceinte de l'école occupa le public & les puissances. L'électeur de Saxe écrivit au roi pour l'exhorter à étouffer de bonne heure le manvais grain que, felon lui, ou plutôt felon les théologiens faxous, Hemmingson semoit fourdement. Le roi allarmé fit assembler son clergé & le leur dénonça. Le clergé ayant examiné le traité du docteur de Cana Domini. le trouva directement contraire à la confesfion d'Augsbourg : c'est-à-dire, que le docteur expliquoit, comme Calvin, d'une manière bien difficile à comprendre, ce que les autres docteurs expliquoient d'une manière qui est absolument au-dellus de la portée de la raison humaine. Le roi lui ordonna de révoquer fa doctrine, & défendit à tous les théologiens, fous peine de perdre leurs biens & leurs vics, d'en enseigner une autre sur le sacrement de l'eucharistie que celle qui étoit confacrée par la confession d'Augsbourg. Hemmingson se rétracta, & continua à enseigner : mais les plaintes de ses collégues recommencèrent, & le roi se détermina enfin à lui ôter la place de professeur.

fut éviter, & peut-être par le même motif, de prendre part aux démêlés FREDEqui s'étoient élevés entre les théologiens protestans d'Allemagne, démêlés dont l'affaire du docteur Hemmingson n'avoit été qu'une fuite. De ces docteurs, quelques - uns étoient restés scrupuleusement attachés aux termes mêmes dans lesquels Luther avoit enseigné le dogme de l'eucharistie. D'autres panchoient pour Mélazehton & les calvinistes sur le même sujet; & de-là se sormoient insensiblement deux sectes qui menaçoient de déchirer l'église naissante, & en arrêtoient les progrès. Les luthériens rigides se prévalant de leur crédit, imaginèrent d'opposer aux autres une espèce de symbole, qu'ils appelèrent affez mal-à-propos le formulaire de concorde. Il contenoit des propositions auxquelles les sectateurs de Mélanchton ne pouvoient fouscrire, quelque industrie qu'ils pussent mettre à en éluder le sens. L'électeur de Saxe se déclara en faveur de ce formulaire, le fit recevoir en Saxe & fe donna de grands mouvemens pour qu'il fût adopté par tous les états protestans; il le sut en esset

1577

FREDE-RIC II. 1580.

bientôt après par deux autres électeurs, par vingt & un princes, & par un grand nombre de villes & de comtes d'Empire. Alors il l'envoya au roi accompagné de tant de recom-mandations. Mais le roi prévenu contre cet ouvrage, le croyant inutile ou nuisible au Dannemarc, mécontent de l'autorité que prenoient dans cette affaire cing ou fix théologiens de Saxe, reçut fort mal ce présent, & même, selon quelques auteurs, le jeta au feu dans un premier mouvement de dépit. Il'est sûr du moins qu'il défendit sévèrement de l'introduire dans ses états, & d'y vendre ou d'y lire les livres qui en faisoient l'apologie. Cet ordre fut observé pendant tout son règne, mais dans la fuite le formulaire a été adopté dans les deux royaumes, & il y est devenu comme ailleurs le livre symbolique des luthériens.

Distrait par tous ces soins, le roi paroissoit avoir perdu de vue les affaires de Livonie & de Courlande, lorsque la nouvelle de la mort de son frère Magnus le mit de nouveau dans la nécessité de s'en occuper. Ce prince venoit de terminer dans les

adversités une carrière où l'ambition & l'imprudence avoient rassemblé FREDEtoutes les peines qui vont d'ordinaire à leur suite. Ses possessions, soit celles qu'il avoit gardées jusqu'à sa mort, foit celles qu'il n'avoit pu défendre, retournoient de plein droit à la couronne de Dannemarc, de laquelle il les avoit reçues & tenues en fief. C'étoient l'isle d'Oesel, & les provinces de Wick & de Pilten en Courlande. Aussi Jean Bahr, gentilhomme du pays, étant venu annoncer à Copenhague la mort de Magnus, le roi le renvoya fur le champ avec ordre de prendre en son nom possession de ces provinces. Une partie de la noblesse alloit au devant de sa domination: une autre gagnée ou intimidée par le roi de Pologne préféroit de le foumettre à lui. Bæhr trouva à son retour tout le pays dans l'agitation. Les Polonois en étoient déjà venus aux voies de fait, & exerçoient des violences dans la province de Pilten. Il se défendit contr'eux avec courage, jusqu'à ce que les deux rois fusseut convenus de mettre cette affaire en négociation. Elle donna lieu à de longs débats, durant lesquels

RIC II. 1583.

1585.

Fréderic eut le temps de se convaincre Frede- combien la possession de ces provinces éloignées seroit dangereuse par les difficultés, les dépenses, & les guerres dans lesquelles elles l'entraîneroient nécessairement. Les deux monarques ne pouvant cependant convenir de rien, prirent pour médiateur & pour arbitre George Fréderic duc de Prusse, & s'engagèrent à s'en tenir à fa décision. Deux ans entiers se passèrent à l'attendre, & dans cet intervalle on fut plusieurs fois sur le point d'en chercher une plus prompte dans le fort des armes. Enfin le duc de Prusse sit agréer aux deux parties que le différend fût en quelque forte partagé; que le roi de Dannemarc cédât à la Pologne ce qui lui appartenoit en Courlande pour la somme de trente mille écus, & qu'il gardât l'isle d'Oesel. Par-là Fréderic abandonnoit tout ce qui étant fitué dans le continent, ne pouvoit être défendu fans des efforts ruineux, & il se réservoit la possession d'une isle affez confidérable & bien moins onéreuse à une puissance maritime comme la fienne.

Il lui échut vers le même temps

une portion du duché de Sleswick, par la mort de son oncle le duc FREDE-Adolphe de Holstein. C'est ce qu'on nommoit l'évêché de Sleswick, évêché protestant & relevant de la couronne, mais qui avoit été donné à un troisième fils du roi Fréderic I, après la mort duquel (en 1556) Adolphe son frère s'en étoit mis en possession. Le roi le prit à son tour à la mort d'Adolphe comme un fief particulier du royaume qui ne dépendoit point du duché de Stefwic, & il resta aiusi long-temps réuni à la couronne malgré les prétentions opposées de la maison de Gottorp. L'évêché de Lubeck, qui fait partie du Holstein, put tenir lieu de dédommagement à cette maison: un de ses princes nomme Jean Adolphe en fut élu évêque la même anuée, & dèslors ce petit état est resté à cette maison par des élections successives jusques dans ce siècle. Ainsi durant le cours de ce règne, les diverses branches de la famille royale de Dannemarc s'étendoient de plus en plus dans ces provinces. La possession du duché de Holstein devenoit en même temps plus importante & plus

RIC II. 1585-

flatteuse pour ces princes par les FREDE- priviléges que les empereurs y atta-kie II. choient. En 1570 l'empereur Maxi-1586. milien II étendit leur jurisdiction, en dispensant leurs sujets des appels aux tribunaux de l'Empire pour les causes dont la valeur étoit au-dessous de 500 florins du Rhin, & il leur accorda le droit de féance & de fuffrage dans le collége des princes aux

diètes de l'Empire.

Du côté de la Suède, le Dannemarc n'avoit pas moins sujet de s'applaudir de la prudence de Fréderic & de la parfaite tranquillité qui en étoit le fruit. Il avoit enfin obtenu du roi Jean le paiement du reste de la somme promise par le traité de de Stettin. (1) Et dans un congrès qui se tint (en 1580) sur les frontières de Hallande, les ministres des deux nations cimentèrent la paix qui fembloit menacée, en composant sur divers griefs qu'elles avoient l'une contre l'autre. Ce qui ne l'affermit pas moins, ce fut la méfintelligence

<sup>(1)</sup> Ce dernier paiement fe fit attendre fept ans, & les Suédois au lieu d'argent donnèrent de la monnoie de cuivre dont le roi fit fondre des canons.

qui éclata entre le roi de Suède & le duc Charles son frère, les troubles FREDEde religion de ce même royaume, fes démêlés avec la Pologne, & l'épuisement, les guerres, les mé-contentemens qui en furent les suites, & qui mirent souvent les Suédois dans le cas d'envier l'heureuse tranquillité de leurs voisins.

1586.

Tout concouroit ainsi au dehors comme au dedans à affurer le repos du Dannemarc, pendant que la fagesse du roi faisoit servir la paix à en accroitre la prospérité par d'utiles établissemens. Ce fut au milieu de ces glorieuses occupations, qu'après une courte maladie la mort enleva ce prince si digne de la reconnoissance & de l'amour de ses peuples. (1) La bonne santé dont il avoit toujours joui, & son âge encore peu avancé, car il n'avoit que cinquantetrois ans & neuf mois, sembloient lui

<sup>(1)</sup> L'éloge que lui donne le célèbre de Thou son contemporain renferme en peu de mots tout ce qu'on peut dire de plus honorable à la mémoire d'un roi. Il l'appelle un prince d'un cœur magnanime & d'un jugement droit & fain. Principem magni animi & finceri judicii. Thuan, Hift. L. 89.

RIC II. 1588.

FREDE tout se réunissoit pour la faire désirer à ses peuples; sa sage économie qui ne faisoit que seconder sa libéralité, sa prudence, son caractère modéré & pacifique, sa douceur, sa bonté, sa piété. Telles étoient les vertus qu'il avoit fait briller, presque sans tache, durant un règne de vingt-neuf ans & trois mois. On en trouvera de nouvelles preuves dans divers dé-tails de sa vie & de son administration, que la crainte de fatiguer l'attention du lecteur, par un récit trop fouvent interrompu, nous a fait renvover jusqu'ici.

Son amour pour les sciences ne fut pas équivoque on l'effet d'une vaine oftentation. Il étendit ses soins & ses bienfaits sur tout ce qui tenoit à l'instruction de ses peuples, depuis les écoles des villes & des villages qu'il multiplia & dota, jusques aux institutions qui sont nécessaires pour cultiver les hautes sciences, pour récompenser & animer les favans illustres. En 1569 il confirma les priviléges de l'université de Copenhague contre les prétentions de cette capitale. La même année il mit la

dernière main à une fondation nommée la communauté ou le cloître pour FREDEl'entretien de cent pauvres étudians ; Il lui assigna des revenus fixes & considérables, & en sit, ce qu'elle est encore aujourd'hui, l'un des meileurs colléges de cette université. Deux ans après il augmenta les faaires des professeurs: & en 1586 il onda un nouveau collége ou acadénie à Sora en Sélande, pour l'entreien & l'instruction de soixante étuliants. Il dota le collége de Hatersleben, & à son exemple plusieurs iches particuliers confacrèrent une partie de leur fortune aux progrès de 'instruction publique. Nous avons fait nention du collége de Herlufsholm ondé par l'amiral Herluf Trolle ; un articulier nomnié Ludolf Nommenson n fonda un pareil à Flensbourg. Le nc Jean l'aîné, oncle du roi, conacra à cet usage le cloître de Borisholm. Les favans étrangers éprouèrent aussi les effets de l'estime que réderic avoit pour leurs personnes « leurs ouvrages. Ses libéralités s'éendirent jusques sur les théologiens le Magdebourg, connus sous le nom le centuriateurs, & les aidèrent à

RIC II. 1588.

RIC II. E588.

faire paroître au jour leur immense FREDE- travail. Sturmius professeur de Wittenberg, Philippe Mélanchton, George Major en éprouvèrent les effets; mais personne n'y eut plus de part & n'en fut plus digne que le célèbre Tycho Brahe. Il étoit né en 1546 d'une famille illustre de Scanie, & avoit d'abord été envoyé par ses parens dans les universités étrangères pour y étudier le droit; mais entraîné par son penchant il se donna tout entier à l'astronomie, & sa réputation l'ayant précédé dans sa patrie, lorsqu'il y fut de retour (en 1547 ) le roi l'engagea à enseigner l'astronomie dans l'université. Quelque temps après défirant de se l'attacher plus fortement, & de le mettre en état de pousser ses découvertes plus loin, il lui fit présent de l'isle de Ween située dans le canal du Sund, y fit bâtir à ses frais le magnifique observatoire d'Uranibourg, & le pourvut des plus beaux & des plus rares instrumens, Ticho Brahe s'établit dans cette isle avec quelques disciples choisis, & y cultiva avec succès l'astronomie & la chymie, favorisé 8z |

& encouragé aussi long-temps que-

Fréderic vécut (1).

Il n'est pas surprenant que sous un roi si libéral, si zélé pour les beaux arts, & qui étoit lui-même aussi éclairé, les Danois égalassent en peu de temps les nations de l'europe es plus instruites, & qui cultivoient wec le plus de succès les sciences. ious ce règne en effet, & sous le uivant, on put compter en Dannenarc, dans presque tous les genres l'études, plusieurs hommes très-difingués: & pour ne pas entrer dans n détail qui n'est pas de notre sujet, ous nous contenterons d'observer que resque toute la noblesse du royaume onnoit alors les plus grands exemles à cet égard. Les premiers généaux, les plus illustres d'entre les mateurs, furent souvent en même imps des hommes très-savans. L'airal Trolle, le grand chancelier riis, le grand maître du royaume ierre Oxe, Daniel Rantzow, Henri antzow fon fils, Jacob Uhlfeld étoient

FREDE-RIC II. 1588.

<sup>(1)</sup> On trouvera plus bas, dans l'histoire fuccesseur de Fréderic II, de plus grands tails sur la vie & les ouvrages de ce grand ronome: voyez ci-dessous à l'année 1597.

Tome VII.

FREDE-RIC II. I588.

tous des hommes très-éclairés. On a vu que Tycho Brahe, quoique issu d'une des plus anciennes & des plus illustres familles du Nord, n'avoit pas cru au dessous de lui d'accepter une place de professeur dans l'université de Copenhague. Mais de tous les grands du royaume que je viens de citer, aucun ne parut avec plus d'éclat à toute forte d'égard que Henri Rantzow: non-seulement il possédoit les langues favantes & celles qui ont le plus de cours en europe; ses vastes connoissances s'étendoient sur presque toutes les sciences, comme plusieurs de ses ouvrages en font soi (1) Il protégea, il encouragea les gens de lettres de tout son pouvoir, & ce pouvoir étoit grand. Il possédoit des biens considérables, soit dans les deux duchés, soit dans le royaume, & il étoit si riche que plusieurs princes

<sup>(1)</sup> J'ai eu occasion de parler de l'histoire qu'il nous a laissée en latin, de la guerre contre les Dithmarfes fous le nom de Cilicius Cimber. On a encore de lui d'autres ouvrages, comme Chersones: Cimbrica delineutio : speculum astrologicum , un traité de la confervation de la fanté, un sur l'année climaclérique, fur les périodes des Empires, des épigrammes, une histoire de Holflein, &c.

s'adressèrent souvent à lui pour emprunter de l'argent. Il laissa plusieurs FREDEmonumens en Holstein, & entr'autres une belle piramide qu'il sit élever à Segeberg à l'honneur du roi Fréderic après sa mort. Ce ne sont pas là les seuls monumens qui rendent en. core témoignage aujourd'hui de la sagesse & de la prospérité de ce règne heureux. Divers bâtimens magnifiques doivent leur existence à Fréderic II. En 1562. il fit jeter les fondemens du château de Fridericsbourg qui devint par degrés une des plus belles résidences royales qu'il y eut de son temps en Europe. A quelques lieues de-là il fit élever un autre grand château pour la défense du paffage du Sund fur les bords duquel il est situé. On avoit senti par l'expérience de la dernière guerre qu'il étoit nécessaire de garder avec plus de foin ce fameux détroit, sur lequel le Dannemarc exerce un empire si utile. Bientôt après le Sund fut orné & commandé tout à la fois par le château fort de Cronenbourg, qui a été souvent depuis augmenté & fortifié. La douane du Sund fut aussi mise sur un pied plus fixe, plus ré-

1588.

FREDE-RIC II. 1588.

gulier, & proportionné au nombre de tonneaux de chaque vaisseau. Nous ne faisons que nommer les châteaux d'Anderskov & de Husum construits sous ce règne, & les villes de Fridericsodde en Jutlande, & de Fridericstadt en Norvège dont le nom sait connoître le sondateur.

Le zèle de Fréderic pour la religion protestante a paru par divers traits que nous avons rapportés. Il ent été facile de les multiplier en entrant dans le détail de tout ce qu'il fit en sa faveur, soit dans l'Empire, foit ailleurs. Il nous reste encore plusieurs monumens de sa correspondance avec Henri IV, alors roi de Navarre. Henri accablé par la ligue catholique en 1583 follicitoit le secours de Fréderic, & par ses lettres, & par Ségur de Pardaillan son ambassadeur. Les réponses du roi témoignent assez combien il eut défiré de le servir efficacément. Il s'efforça de ménager une paix entre ce prince & Henri III. Il se joignit aux autres princes protestans en leur offrant sa médiation par une ambassade folemnelle: il envoya dans un pareil but des ambassadeurs en Angleterre

Voyez Refens Chronic Anhang. p. 439. & feq.

& en Espagne. Il permit à sa noblesse de Holstein d'aller sous la conduite FREDEde Fréderic de Rantzow joindre les troupes que la reine Elizabeth assembloit dans les Pays-Bas. Si toutes ces démarches ne produisirent pas un grand effet, l'histoire de ces temps nous en donne la raison, & nous fait assez entendre que les circonstances ne permettoient pas à Fréderic de faire plus sans nuire essentiellement aux intérêts de ses peuples.

Les exercices de dévotion auxquels il fut fidelle toute sa vie, & sa mort chrétienne & édifiante réfutent affez es bruits calomnicux dont fa ménoire a été chargée par des auteurs ans doute trop animés de l'esprit de

parti (1).

RIC II. 1588.

<sup>(1)</sup> Comme Botero auteur italien dans ses elations univerfelles. On fait que ce prince foit fans ceffe l'écriture fainte, dont il avoit nit divers extraits pour son usage qui ont été nprimés plus d'une fois avec la prière ordiaire. Ses devises étoient: mon espérance est i dien' feul; & Vildbrat est fidelle; c'étoit le om d'un chien qu'il affectionnoit beaucoup, ais l'allufion de cette devise a été expliquée versement. Les quatre lettres initiales de tte devife qui sont en allemand T. J. W. B. rent substituées par ce prince à l'image de Vierge que les chevaliers de l'éléphant

FRIDE-RIC II.

La reine Sophie de Mecklenbourg vécut après la mort de son époux à Nikaping dans l'isle de Falster jusques en 1631. Elle se rendit célèbre par ses connoissances chymiques; & elle prévint si bien le danger de cette étude par une sévère économie qu'elle laissa de grands trésors après sa mort. Fréderic eut d'elle sept ensans dont nous allons rapporter les noms suivant l'ordre de leur naissance:

Elizabeth née en 1573: elle épousa en 1590 Henri Jules duc de Brunswick-

Lunebourg.

Anne née en 1574 accordée en 1589 à Jacques VI roi d'Ecosse qui sut ensuite Jacques I roi de la Grande Bretagne: elle sut mère de l'infortuné Charles I.

Christian ou Chrétien né en 1577 le 12 d'Avril. C'est lui qui succéda au roi son père sous le nom de Chrétien IV.

Ulrich né en 1578, fut élu en 1550 évêque de Schwerin; en 1602 évêque de Sleswic, & mourut en 1624.

portoient auparavant, lorsqu'il renouvella cet ordre, & lui donna la forme qu'il a actuellement.

Auguste née en 1580, mariée en 1596 au duc Jean Adolphe de Holf- FREDEtein Gottorp.

1588.

Hedwige née en 1581, épousa en 1602 Chrétien II électeur de Saxe, & mourut sans postérité en 1641.

Jean né en 1583, mourut en 1602 à Moscow où il étoit allé pour épouser la princesse Alexia fille du czar Boris Godonow.

CHRETIEN IV, LVI Roi de Dannemarc & septième de la maison d'Oldenbourg (I).

DANS l'affliction si générale & si CHREjuste que la mort de Fréderic II ve-TIEN IV. noit de répandre parmi ses sujets c'eut 1588. été pour eux un nouveau fujet de douleur bien légitime que la mino-

<sup>(1)</sup> L'histoire de ce' règne a été écrite en Danois au commencement de ce siècle par M. Slange conseiller de conférence, revue par M. Gramm, & publice à Copenhague en 1749 par les soins de M. Langebeck. Les premières parties de ce règne ont été données depuis en allemand fous une meilleure forme & avec des additions confidérables par M. T. H. Schlegel. L'ufage fréquent que je ferai du travail de ces estimables auteurs m'oblige à reconnoître ici une fois pour toutes les obligations que je leur ai. Les lecteurs qu'i G iv

CHRE-TIEN IV.

rité de son successeur, si le royaume fe fut trouvé dans des circonstances difficiles & critiques. Enlevé presqu'au milieu de fa carrière par une mort imprévue, Fréderic n'avoit pris aucune mesure pour former une régence, ni manifesté aucune intention à cet égard. Il n'y avoit aucun usage qui pût suppléer à son silence. Depuis le règne de Marguerite on n'avoit point vu de minorité en Dannemarc, & celle de son fils Olaüs avoit été accompagnée de circonstances si différentes de celles-ci qu'on n'en auroit rien pu inférer, quand même le gouvernement, les usages, les opinions n'auroient pas souffert les plus grands changemens depuis la mort de cette princesse. Il est dans la nature de l'homme que l'expérience seule le rende prudent. Les peuples comme les particuliers n'imaginent les remèdes qu'après avoir éprouvé

regretteroient les détails que je crois devoir fupprimer ou abréger, pourront les puifer avec fureté dans cette fource àbondante. A l'égard des autres mémoires & autorités que j'ai fuivies dans l'histoire de ce règne long & mémorable, on les trouvera indiquées en leur lieu.

les maux. De-là vient que presque toutes les nations de l'Europe man- CHREquent encore des loix les plus effentielles. Et plus vous remonterez vers leur origine, plus vous y trouverez de preuves de leur longue enfance, & de restes de la barbarie dont elles font à peine forties.

Le Dannemarc se trouvoit heureufement dans la fituation du monde la plus favorable pour foutenir quelques secousses sans en être ébranlé. Il n'avoit pas joui depuis près d'un siècle d'une paix aussi profonde, & peut être jamais d'une aussi grande prospérité. Tous ses voisins étoient intéressés par dissérens motifs à cultiver son amitié. Une seule religion y rémissoit tous les esprits, tandis que presque toute l'Europe exerçoit on souffroit des persécutions religieuses. Le peuple étoit accoutumé à l'obéissance, & plein d'affection pour la famille régnante; les finances étoient en bon ordre, & les forces de terre & de mer dans cet état qui fait respecter une puissance de ses voisins, sans exciter chez eux ni jalonsie ni défiance.

Aussitôt que la mort de Fréderic

eut été divulguée, tous les fénateurs CHRE-1588.

s'étant rendus en hâte au château TIEN IV. d'Anderscow s'y occupèrent de la formation d'un conseil de régence & de tutèle. Jean dit le jeune duc de Sonderbourg frère du roi défunt se hâta de venir réclamer cette tutèle en qualité de plus proche parent. Mais le fénat l'engagea bientôt à se défister de sa demande, qui ne pouvoit paroître bien fondée que relativement aux duchés. Après lui la reine douairière prétendit être à la tête de la régence & de la tutèle, à l'exemple des autres états de l'Europe où l'on ne conteste pas ce droit aux mères des rois mineurs. Et quelques fénateurs cédant à la force de ces raisons consentoient en effet à lui déférer la tutèle, mais le plus grand nombre s'y opposa avec tant de force que l'exclusion de la reine sut enfin décidée. C'étoit, nous dit un historien, pour faire voir qu'en Dannemarc les femmes n'ont aucun droit héréditaire à la couronne, & pour prévenir toutes les prétentions que cet exemple auroit pu autorifer dans la suite. La foiblesse de ces raisons. est évidente, & celle qu'il ajoute est

Slange.

fans doute la seule véritable; c'est que le sénat vouloit profiter de cette CHREconjoncture favorable pour affermir & étendre son autorité. Il est certain, & ce dernier événement suffiroit seul pour le prouver, qu'il ne lui restoit que peu de choses à faire à cet égard. Avoir pu exclure de la tutèle du jeune roi la reine sa mère, & fon oncle paternel fans aucun prétexte; c'étoit déjà sans doute faire l'acte d'une puissance illimitée; c'étoit s'égaler aux états généraux du royaume, qui, comme les repréfentans d'une nation libre, avoient seuls dans le silence absolu des loix & des usages le droit de décider une question d'un ordre si relevé.

La pluralité des fénateurs ayant pris cette réfolution, la reine craignant d'exciter des troubles, & cédant aux instances du grand chancelier Kaas, confentit après quelqu'irrésolution à faire le facrifice de ses prétentions au repos de ses peuples & au fien. Mais elle n'abandonna pas également la tutèle de son fils comme duc de Sleswic & de Holftein, & la régence de la portion de ces pays qui lui appartenoit. Il ne

G vi

CHRE-TIEN IV.

pouvoit y avoir aucune difficulté pour ce qui regardoit le Holstein qui rétant une province de l'Empire est gouverné par les loix de l'Empire. Là le pouvoir du sénat finissoit, parce que l'usage d'Allemagne est de confier la tutèle aux mères des mineurs: & à l'égard du Slesuic il se gouvernoit depuis long-temps à divers égards par les mêmes principes que le Holstein.

Après s'être mis en possession du droit exclusif de former un conseil de régence, le sénat procéda à la nomination des membres de son corps qui devoient le composer (1). Il sut réglé qu'on en choisiroit quatre qui furent le grand chancelier Kaas, le grand amiral Munck, Rosencrantz & Valkendors. C'étoient tous des hom-

<sup>(1)</sup> Le nombre des fénateurs a fouvent varié: ils étoient alors au nombre de vingt, savoir Nicolas Kaas grand chancelier; Pierre Munck grand amiral; George Rozencrantz gouverneur de Jutlande; Christophle Valkendorff grand tréforier; Pierre Guldenslierne grand maréchal; Suenon Brahe; George Skram; Mandrup Parsberg, Eric Hardenberg, Hagnin Ulfstand; André Bing, Henri Belov, Axel Guldenslierne, Corfitz Visjert, Abfalon Gie, Jacob Seefeld, Brede Rantzov, Chrétien Scheel, Albert Friis, Arild Huitfeld chancelier.

mes d'une expérience & d'une habi-leté reconnue. En les revêtant de cette éminente dignité on leur remit TIEN IV. une instruction qui leur ordonnoit de ne point quitter la personne du roi, d'expédier les affaires en son nom, & surtout de rendre la justice avec intégrité & impartialité, fans cependant toucher à la jurisdiction des tribunaux inférieurs, le tout conformément à ce qui s'étoit pratiqué jusques alors. Ainsi par cette réserve prudente on ne donnoit pas aux régens plus d'autorité qu'on n'en vouloit accorder au roi lorsque devenu majeur il prendroit leur place. L'époque de sa majorité sut fixée à vingt ans: comme il n'en avoit alors que onze on voit que le sénat s'assuroit d'un règne affez long. En annonçant à la nation la forme de gouvernement qu'il lui donnoit il enjoignit à chaque sujet de lui être sidelle & soumis comme au roi même au nom duquel la régence gouvernoit, & à qui la nation s'étoit liée par des sermens. Tout étant ainsi réglé l'on procéda aux obséques du feu roi. Toute la noblesse du royaume y sut invitée & le corps fut porté avec beaucoup

1588.

158

CHRE- au milieu des regrets & des pleurs qui peuvent feuls honorer la mémoire des princes, & que toute la pompe possible remplace si mal.

La noblesse n'avoit pas été convoguée uniquement pour relever l'éclat de cette cérémonie. Avant que de la terminer les régens l'ayant affemblée dans la cathédrale, lui demandèrent si chacun de ses membres étoit prêt à servir la patrie en personne, à cheval & armé, quand on auroit besoin de son secours. Alors tous déclarèrent qu'ils étoient prêts à facrifier leurs biens & leurs vies pour sa défense, mais en même temps dix-huit députés remirent au nom de tout le corps un mémoire où ils exposoient quelques griefs & quelques demandes sur lesquelles ils désiroient d'être satisfaits. Ils se plaignoient par exemple de ce que l'on avoit donné au roi un gouverneur étranger: c'étoit un gentilhomme Allemand nommé Rammel : de ce que des étrangers possédoient des fiefs dans le royaume; de ce qu'on avoit porté diverses atteintes à leurs droits de chasse & de pêche; de ce que

leurs domestiques & leurs serfs avoient été souvent arrêtés & emprisonnés CHREcontre la teneur de leurs priviléges, de ce qu'on avoit exigé d'eux des fervices pénibles en temps de guerre dont ils n'avoient pas été dédommagés, &c. &c.

1588.

La réponse du fénat à ces remontrances est très - remarquable. Loin d'être intimidé par le crédit, le rang & le nombre de ceux qui les faisoient, loin de les satisfaire en tout on en partie, les régens joignirent une censure à leur refus; ils leur reprochèrent d'être plus occupés des intérêts particuliers de leur ordre que de celui de l'état; ils s'affligèrent de ce que des étrangers étoient témoins d'une démarche si peu honorable à la noblesse Danoise; ils leur dirent qu'ils avoient pris de fausses allarmes, & qu'à l'égard de certains édits dont ils désiroient le maintien, on y auroit pourvu également sans leur avis. Sur l'article du gouverneur du roi & des étrangers établis dans le royaume, les régens répondirent qu'ils ne ponvoient rien changer à ce qui avoit été fait par le feu roi: la noblesse fut mécontente de cette réponse; mais elle se sépara sans repliquer, CHRE- & tout ce qui résulta de sa démar-PIEN IV. che ce sut une nouvelle preuve de la 1588, solidité des sondemens sur lesquels reposoit l'aristocratie du sénat.

> Les nouveaux administrateurs justifièrent d'ailleurs la confiance qu'on avoit dans leur fagesse. Ils assignèrent un douaire confidérable à la reine Sophie qui se retira à Nykaping avec les princesses: ils protégèrent efficacément la navigation sur les côtes de Jutlande & de Norvège contre des pirates qui la troubloient; ils montrèrent aussi leur respect pour les intentions du feu roi & leur amour pour les sciences en favorifant par de nouvelles gratifications les établissemens de Tycho Brahe dans l'isle de Hveen. A force de soin & dépenses Brahe les avoit conduits à leur perfection. Outre l'observatoire qu'il y avoit fait élever avec autant d'art que de magnificence, il établit dans son isle un labobatoire pour la chymie, une imprimerie pour les livres, une autre pour la gravure, & des atteliers pour plusieurs autres aris & métiers. Les régens ajontèrent à leurs présens la promesse de

nouveaux secours & de leur recommandation auprès du roi lorsqu'il CHREferoit en âge de fentir le prix des TIEN IV. connoissances pour lesquelles on faisoit de si louables efforts. En effet il n'y avoit point alors d'état en Europe qui favorisat les sciences avec cet éclat & cette libéralité. Le Dannemarc étoit cité avec admiration par les hommes de tout pays qui dans cette aurore de la philosophie désiroient avec ardeur qu'elle éclairât bientôt toutes les nations. Ils proposoient cet exemple à tant de princes & de peuples qui livrés à l'oisiveté, à la volupté, à la superstition laissoient dégrader les plus belles facultés que le ciel ait données aux hommes, ou ne les exercoient que pour se forger de nouveaux fers & s'attirer de nouvelles calamités.

La principale noblesse des duchés encouragée peut être par l'exemple du fénat de Dannemarc fongeoit aussi profiter de la circonstance d'une ninorité. Elle étoit trop jalouse de Voyez les priviléges pour ne pas chercher l'année les étendre; car l'ambition comme 1460. 'avarice ne cherche fouvent à acqué-

1588.

d

CHRE-TIEN IV 3588.

rir que pour mettre plus en sûreté n ce qu'elle possède, & c'est d'ordinaire par-là qu'elle commence à devenir injuste. Les états de Sleswic & de Holstein en s'unissant sous Chrétien I & en se soumettant à lui, s'étoient expressément réservés le droit d'élire leurs ducs; & ce prince avoit reconnu que ses enfans ne succéderoient qu'en vertu d'une parcille élection. Mais jamais les états n'avoient exercé ce droit, & quoique dans toutes les occasions ils en euffent rappelé le souvenir, les deux duchés avoient toujours été transmis des pères aux fils, & partagés entre les enfans du dernier possesseur comme son héritage. Il falloit donc abandonner ce droit illusoire, on le faire revivre en l'exerçant. Les états envisagèrent ce dernier parti comme le plus utile & le plus honorable. Ils pensoient qu'en revendiquant un droit de cette importance ils pourroient toujours l'échanger ensuite au besoin contre quelque solide avantage. La conjoncture secondoit merveilleusement leur dessein. Les duchés étoient presque sans chef. Le duc Adolphe de Holstein Gottorp étoit

mort depuis un an & demi, & fes fils n'avoient point encore été recon-nus & investis. La mort du roi Fréderic mettoit l'autre moitié de ces provinces dans une situation pareille. Ce fut dans ces dispositions que ces nobles se réunirent à Kiel: il s'azisfoit de décider dans cette assemblée qui seroit le maître de ces provinces, & à quelle condition ce maître le feroit. On y vit arriver de Danne-marc Brede Rantzow fenateur, & Henri Rammel gouverneur du jeune roi. Ils avoient ordre de demander au nom de ce prince & de ses frères qu'ils fussent mis en possession de la partie des duchés qui leur étoit échue par la mort du roi leur père. Tout ce que ces députés apperçurent dans la diète les intimida. Ils n'osèrent heurter de front tant de gens échauffés qui dans la circonftance critique d'une minorité pouvoient prendre quelque parti dangereux. Ainsi ces deux ministres ne pensant qu'à ménager les esprits tinrent un langage qui dans tout autre temps les eut fait justement accuser de trahir les intérêts & les droits de leurs maîtres. Ils consentirent à ce que le

1588.

CHRE-TIEN IV. I588.

jeune roi & ses frères ne fussent reducs de Sleswic - Holstein connus qu'en vertu d'une élection régulière; ils reconnurent dans les états de ces duchés un droit de libre élection auquel ils se gardoient bien de vouloir porter aucune atteinte, & dont ils ne pouvoisnt blâmer les états d'être jaloux, &c. Ils les assurèrent qu'aussitôt que le roi seroit majeur on l'engageroit à confirmer leurs priviléges; que s'il le refusoit, l'acte de soumission & d'hommage qu'ils lui auroient prêté seroit nul, & les états autorisés à élire un autre duc à sa place.

10

Ce langage étoit extraordinaire, il faut l'avouer, dans la bouche de ces ministres, & il n'est pas surprenant que plusieurs historiens les aient accusés d'avoir sacrifié les droits de leur prince à l'ambition du fénat de Dannemarc & des états du duché, entre lesquels ils supposent un concert de vues ambitieuses. Cependant quand on confidère que ces deux ministres étoient accrédités par la reine douairiere aussi-bien que par le fénat & qu'ils restèrent toujours en faveur, même lorsque le roi eut atteint l'âge de majorité, on est tenté

de croire qu'il ne faut rejeter leur extrême facilité que sur la crainte de CHREtout perdre en voulant tout conserver.

1588.

L'aîné des princes de la branche de Holstein Gottorp nommé Philippe, qui devoit avoir la même crainte & une bien plus grande encore, lui qui n'étoit pas plus en possession de sa portion des duchés que le leune roi de la sienne, lui qui ne possédant d'ailleurs ni couronne ni même aucun bien devoit être un prince, si les états l'agréoient, ou un fimple gentilhomme s'il se brouilloit avec eux, Philippe, dis-je, montra cependant plus de courage que les ninistres du roi. Il refusa nettement de se soumettre à une élection, & réclama les états de son père pour ni & ses frères à titre d'héritage. Mais quoiqu'il fut soutenu par tout e crédit & les recommandations du andgrave de Hesse, la noblesse des luchés resta inébranlable dans ses ésolutions, & s'irritant enfin de la ésistance du jeune prince, elle alla nsques à le menacer de lui donner 'exclusion & d'élire le roi pour son eul & unique maître. Cette menace ui arracha enfin l'aveu de ce droit

d'élection qui étoit devenu la chimère favorite de cette noblesse, TIEN IV. & dès-lors il fut élu dans la même IS88. assemblée aussi-bien que le roi sans aucune autre difficulté.

> La cérémonie de l'hommage & du ferment fut cependant encore différée. Les états vouloient auparavant qu'on entendît & qu'on redressât un certain nombre de griefs qu'ils exposèrent au long. Les villes demandoient à dépendre à l'avenir, non du prince dans les états duquel elles étoient situées, mais de la régence commune du roi & du duc. La noblesse vouloit que son service en temps de guerre fut réglé sur un meilleur pied, &c. &c. Mais le duc Philippe éluda toutes ces demandes; & les ministres du roi ayant allégué le défaut d'instructions, cette affaire fut suspendue aussi-bien que l'hommage. Les ducs & les ministres du roi croyoient sans doute avoir racheté à un affez haut prix l'avantage que la minorité donnoit aux états.

Jusques - là il n'avoit point été question de la ville de Hambourg qui devoit cependant de toute ancienneté un hommage aux ducs de Holf-tein, comme toutes les autres villes TIIN IV. de la province. On a souvent observé dans le cours de cette histoire avec quelle perfévérance cette ville travailloit à s'affranchir par degrés de cette dépendance en se mettant sous la protection immédiate de l'Empire. Les difficultés qu'elle faisoit naître au sujet de l'hommage entroient dans ce plan. Elle avoit su le différer d'année en année fous le règne de Fréderic II, & au moment où il étoit impossible de l'éluder plus longtemps, la mort de ce prince étoit venue lui offrir de nouveaux moyens de délais. Aussi lorsque les jeunes princes après leur élection firent demander cet acte de foumission aux Hambourgeois, ils se fondèrent pour la différer fur ce que leurs co-états ne l'avoient point fait encore, & fur ce que les princes n'avoient pas encore reçu eux-mêmes l'investiture du Holstein. En effet cette investiture avoit été déjà demandée à l'empereur, mais elle ne fut conférée que l'année suivante.

Il restoit encore une autre investiture à recevoir qui n'étoit pas su-

CHRE-TIEN IV.

jette à toutes ces difficultés. Je veux parler de celle du duché de Sleswic comme fief mouvant de la couronne. Tous les fénateurs ayant eu ordre de se rendre à Copenhague, cette assemblée présidée par les seigneurs régens fit sommer les ducs d'y venir recevoir l'investiture de ce qu'ils posfédoient dans le Sleswic. Ils y envoyèrent leurs plénipotentiaires & le roi lui-même s'y fit représenter dans sa qualité de duc, par Henri Rantzow. Cet acte n'a plus besoin d'être expliqué. Tout se passa comme dans le précédent, & conformément au traité d'Odenfée.

Voyez ci-deffus à l'année 1580.

L'année suivante les états des duchés consentirent ensin à prêter l'hommage & le serment de sidélité à leurs princes. Ils s'assemblèrent à Flensbourg, & deux sénateurs avec Rammel gouverneur du roi y représentèrent ce prince dans cette cérémonie. Ils surent obligés en même temps de promettre aux états que leurs priviléges leur seroient consirmés lorsque le roi seroit majeur, dans la même sorme qu'ils l'avoient été par Fréderic II. Philippe y vint aussi recevoir un pareil hommage comme aîné de

de la branche de Holstein Gottorp. Les états renouvellèrent leurs griefs CHREà cette occasion, & insistèrent sur TIEN IV. ce qu'ils fussent incessamment redresfés; mais ils parurent tellement compliqués avec d'autres questions difficiles, qu'après beaucoup de débats on ne put rien arrêter si ce n'est qu'on en traiteroit bientôt dans une nouvelle diète. La mort inopinée du jeune duc Philippe qui suivit de près fit renvoyer cette diète à un temps plus éloigné. Il fut remplacé par son frère Jean Adolphe déjà archevêque de Brême & évêque de Lubeck qui content de ses nouveaux états réfigna ses bénéfices à son frère cadet.

Il étoit temps de faire connoître en 1582aux Norvégiens le monarque que
le fénat leur avoit donné, & auquel
ils avoient promis de se soumettre.
Il falloit recevoir leurs hommages
& leurs sermens, & prendre avec
eux en retour les engagemens ordinaires. Tout cela exigeoit un voyage
en Norvège, & c'étoit sans doute
la jeunesse du roi qui l'avoit sait
dissérer; mais la maturité précoce
le son esprit, la sorce de sa santé,

Tome VII.

170

fon goût même pour la navigation qui se développant de bonne heure TIEN IV. l'avoit déjà rendu habile dans cet 1591. art, toutes ces considérations déterminèrent les régens à le conduire en Norvège fans plus de délais. Une escadre l'escorta jusques à Opslo, aujourd'hui Christiania; le grand chancelier, l'amiral & le grand trésorier l'y accompagnèrent. Les vassaux & officiers de la couronne, les évêques, les députés du clergé, des villes & des paysans lui prêterent serment de fidélité pour eux & pour tout le royaume. Le jour suivant les principaux membres des états s'étant rafsemblés remirent au roi un mémoire contenant les griefs dont ils demandoient la réparation. La noblesse, le clergé, les bourgeois & les payfans avoient tous leurs sujets de plainte particuliers. Les régens promirent de les examiner avec attention dans une assemblée complète du sénat. La matière étoit en effet importante & digne d'une mûre délibération. D'ailleurs on étoit pressé de retourner à Copenhague. Ainsi le reste du court séjour que le roi fit en Norvège se passa à juger des

causes particulières, & à prendre part aux fêtes & aux réjouissances Chrepubliques.

1591.

Peu de temps après leur retour le roi & les régens assemblèrent à Copenhague tous les fénateurs. Ces fortes d'assemblées qui se tenoient ordinairement une fois l'année étoient tout à la fois le grand conseil du roi & de la nation pour les affaires importantes, & le tribunal suprême auquel se portoient en dernier resfort les causes majeures & tous les griefs que les sujets pouvoient avoir à aliéguer. Dans celle-ci il fut d'abord question de juger quelques procès, & entr'autres celui qu'intentoit à trois gentilshommes un Jutlandois nommé Skram, que ces jeunes gens avoient attaqué & cruellement mutilé. Cette affaire fournit une occasion au jenne roi de faire connoître son caractère par un trait affez remarquable. Plulieurs sénateurs paroissant incliner à nser d'indulgence envers les coupables en considération de leur naifsance, Chrétien demanda si la loi ne prononçoit aucune peine dans les cas de cette espèce. Le chancelier ayant répondu que la feule loi de Scanie 1591.

en faisoit mention, & statuoit la perte de l'honneur & une amende; mais CHRE-TIEN IV. que cette loi d'une province ne pouvoit être appliquée à ce qui s'étoit passé dans une autre, le jeune prince fe leva & prenant la parole avec une extrême vivacité: quoi! dit-il, un gentilhomme de Jutlande n'est-il pas l'égal d'un gentilhomme de Scanie? Une action aussi brutale ne déshonore-t-elle pas un gentilhomme de quelque province qu'il soit? Que les coupables soient donc condamnés à cette peine : c'est ainsi que je les juge. Les sénateurs surpris ne purent s'empêcher d'acquiescer à ce jugement d'un prince de quatorze ans qui causa sans doute encore une admiration & une joie plus grandes dans le reste de la nation. En effet si d'un côté cette saillie vertueuse dans son principe faisoit honneur au cœur du jeune monarque, la hardiesse avec laquelle il paffoit par dessus des formes établies pouvoit donner quelque inquiétude à des hommes d'état.

Les griefs allégués par les Norvégiens occupèrent surtout cette assemblée. Les plaintes de l'ordre du clergé, de celui des bourgeois & des

paysans étoient peu considérables, & on y eut bientôt remédié par quel- CHREques ordonnances. Celles des nobles TIEN IV. étoient graves & en grand nombre. Les principales concernoient leurs priviléges qui selon eux avoient été attaqués & restreints de plusieurs manières, mais surtout par les chanceliers étrangers qu'on leur avoit donnés, & qui avoient distrait ou emporté en Dannemarc les titres les plus précieux de leurs libertés & des droits du royaume. Le fénat répondit très - favorablement à presque toutes leurs demandes. Il leur promit de faire rechercher & restituer tous les anciens titres & actes appartenant à la Norvège, de leur donner un chancelier choifi entre un certain nombre de sujets qu'ils présenteroient eux-mêmes, & cela fut exécuté fans délai. Il s'engagea à ne plus conférer qu'à des Norvégiens les fiefs de la couronne de Norvège, ce qui caufa d'autant plus de joie qu'il n'y avoit alors que trois de ces fiess qui ne fussent pas dans des mains étrangères. Enfin il prit diverses mesures pour relever & soutenir la noblesse de ce royaume, & il ordonna con-H ili

CHRE- foigneusement à ses désirs qu'on réparât
CHRE- soigneusement les places fortes qui
TIEN IV. lui servoient de désense. Je passe sois

filence plusieurs articles de moindre conséquence: ceux qu'on vient de rapporter suffisent pour nous donner une idée de l'état de la Norvège à cette époque. Il est aisé de s'appercevoir que la noblesse Norvégienne n'avoit pas prospéré sous le gouvernement de la noblesse Danoise, depuis que les tumultes arrivés fous Chrétien III avoient fourni un prétexte à celle-ci d'appéfantir fon joug. Le sénat actuel venoit de se montrer plus politique & plus juste dans sa conduite avec cette brave & fidelle nation; mais malgré tout ce qu'il fit ou promit de faire en cette occafion en faveur des gentilshommes Norvégiens, le coup étoit porté, & cet ordre ne se releva jamais. Il continua à tomber dans l'obscurité, ou à s'éteindre dans l'indigence, & il reste à peine aujourd'hui quelque soible reste de cette noblesse auresois aussi nombreuse que sière & remuante, & qui avoit tant de fois porté la terreur chez les étrangers, & le trouble dans fon propre fein.

En s'attachant les Norvégiens par ces justes égards, les régens égale- CHREment prudens dans leur conduite avec les états voisins savoient affermir la paix dont le royaume jouissoit sans lui faire rien perdre de sa dignité. Ce fut sur ces principes de fermeté & de modération qu'ils négocièrent avec les Suédois dans une conférence qu'ils eurent avec leurs députés. On s'étoit promis par le traité de Stettin de tenir ces conférences auffitôt qu'il s'élèveroit le différend le plus léger entre les deux nations. Le lieu, la forme, la manière d'y traiter avoient été prévus avec tant de soin qu'une rupture sembloit être devenue bien difficile. Il faut convenir du moins qu'on prévenoit par - là celles qui pouvoient naître d'un mal-entendu ou du premier mouvement d'un prince ou d'un ministre trop impétueux. Trois fénateurs de chaque royaume s'étant donc réunis sur les frontières exposèrent & discutèrent les divers griefs qu'ils avoient à la charge l'un de l'autre. Les Suédois se plaignoient entr'autres choses des liaifons du Dannemarc avec les Russes leurs ennemis. On leur fit entendre

1591.

que les ambassadeurs Russes n'avoient eu d'autre objet en venant en Dan-TIEN IV. nemarc que de féliciter le roi sur son 1591. avénement, & de fixer les limites des deux états aux extrémités de la Laponie où ils se touchent. Mais on leur refusa de suspendre le commerce & la navigation avec les Rufses comme les Suédois le désiroient. On renvoya à cinq ou fix ans la décision finale du différend sur l'usage des trois couronnes dans les armoiries, différend sur lequel le traité de Stettin n'avoit prononcé que provisionnellement. Les autres difficul-

côtés s'en retournèrent satisfaits.

Les villes anséatiques n'étoient pas traitées avec autant d'égards. Leurs députés venoient de s'assembler extraordinairement à Lubeck, pour rechercher les causes & les remèdes du dépérissement de leur commerce. En este cette ligue anséatique autrefois si slorissante, & même si formidable dans tout le Nord, voyoit sa puissance presqu'anéantie & son crédit s'évanouir avec ses richesses. C'édit s'évanouir avec ses richesses.

tés beaucoup moins importantes furent également applanles ou du moins éludées, & les ministres des deux

toit bien envain qu'elle vouloit luter contre sa mauvaise fortune. Sa CHREdécadence tenoit à un concours de TIEN IV. causes dont il n'y en avoit aucune qui ne fût au-dessus de son pouvoir. Elle avoit son principe dans la déouverte de l'Amérique, dans le progrès des lumières, dans celui de l'art nilitaire & furtout de l'attaque des places, déformais toujours faciles à rendre, dans l'établissement des roupes réglées si fatales à toute iberté, dans la communication que es Anglois s'étoient ouverte avec a Russie par Archangel, enfin dans 'élévation de cette république de narins & de commerçans formée si apidement dans les marais des Pays-Bas; avides & infatigables rivaux dont nulle nation ne pouvoit souteuir la concurrence. A ces causes générales il faut joindre les atteintes particulières que la jalousie des autres nations avoit portées au commerce des villes anséatiques. C'est ainsi que la reine d'Angleterre & les Hollandois avoient troublé ou restreint leur navigation, & qu'on avoit peu respecté leurs priviléges à Bergen en Norvège où étoit un de

1591.

leurs principaux établissemens. Ils désiroient & avec raison de faire TIEN IV. remettre les choses sur l'ancien pied, 1591. & ce fut un des principaux objets des délibérations de leurs députés, mais ils virent bientôt que les circonstances leur étoient peu favorables, & que le parti le plus sage

étoit de s'y foumettre.

Le jeune monarque continuoit cependant à se rendre cher à la nation par les grandes espérances qu'il lui donnoit, & qui se confirmoient de jour en jour. Son génie le portoit furtout aux connoissances qui servent à former un général de terre & de mer. On en vit une nouvelle preuve dans une visite qu'il fit au célèbre Tycho Brahe dans son isle de Hveen. Il y donna la plus grande attention à tous les instrumens, les atteliers, les choses curieuses dont ce lieu étoit rempli, & il fe montra digne par son empressement à s'instruire, son intelligence, & ses libéralités de posséder dans ses états un homme si illustre & le plus beau monument que l'amour des sciences ent élevé depuis leur renouvellement. Chrétien IV s'arrêta quelque temps

E592.

dans cette isle; il s'y fit instrnire de divers détails relatifs à l'astronomie, CHRE-aux mathématiques, mais surtout au TIEN IV. génie & à l'architecture navale qui étoit sou étude favorite. Il recommanda à Brahe un nombre de jeunes gens qu'il vouloit faire instruire à son école auxquels il assigna des pensions fur ses revenus particuliers. Il augmenta ceux de Brahe lui-même.

Il ajouta à ces dons celui de son portrait, présent que ce savant acquitta par une sphère qu'il avoit faite lui-même, & qu'il donna au roi; elle représentoit avec beaucoup d'art les mouvemens des aftres & les autres apparences célestes. Toutes ces marques d'estime donnèrent dès-lors de la jalousie à quelqu'une de ces ames viles qui se trouvent toujours à la suite des rois, & qui ne pouvant rien faire de glorieux ou d'utile cherchent à abaisser le mérite qu'ils ne peuvent atteindre. On croit du moins que c'est dès - lors que les ennemis de Tycho Brahe conçurent le lâche projet de le persécuter; projet qu'ils n'exécutèrent que trop bien dans la suite, comme on le dira en fon lien.

180 HISTOIRE Cette application à des objets férieux & utiles, cet empressement à TIEN IV. cultiver fon esprit dans un âge où la 1592. plupart des princes ne vivent que pour les amusemens, méritèrent de bonne heure au jeune Chrétien l'eftime de ses sujets & des étrangers. L'empereur Rodolphe II lié avec Tycho Brahe par le goût des mêmes sciences, entendit parler avec joie de l'accueil qu'elles recevoient à la cour du roi de Dannemarc, de la protection qu'elles pouvoient en espérer, & du mérite de ce prince. Îl voulut lui donner des marques de son estime; & dès que Chrétien sut entré dans la dix-septième année, **1**593. il lui accorda une dispense d'âge pour qu'il pût prendre possession des états de Holstein & d'Oldenbourg , ne croyant pas, disoit - il, qu'il y eut personne qui l'égalat en justice, en sagesse & en bonté, & qui pût être plus capable du gouvernement. Ainsi devenu majeur dans cette partie de

ces états & dans le duché de Stefwic le roi alla y recevoir de nouveaux sermens de fidélité, & confirma de son côté les priviléges des prélats, de la noblesse & des villes.

Il renouvella & confirma l'union établie par Chrétien III, entre ces duchés & le royaume, & donna à Rammel TIEN IV. fon gouverneur la principale part à l'administration de ces provinces. A l'égard du partage qu'il restoit à en ci-dessus faire entre ses frères & lui, il commença dès-lors à en être question, mais cette affaire toujours si délicate & si épineuse faisoit entrevoir des difficultés qui la firent renvoyer à un

autre temps.

La mort du grand chancelier Nicolas Kaas occasionna l'année suivante de nouveaux changemens dans la régence. Je dis nouveaux, parce qu'il s'en étoit déjà fait par la démission volontaire du grand trésorier Valkendorff auguel avoit succédé Haquin Ulfstand; & par celle du amiral Munck: ces démissions annonceroient assez que la minorité de Chrétien IV fut orageuse comme toutes les autres, & qu'il ne régna pas toujours beaucoup d'harmonie entre les membres de la régence, quand nous ne le faurions pas d'ailleurs. En effet l'histoire nous apprend que leur mésintelligence éclata souvent audehors, & qu'elle ent pu avoir de

1593.

Voyez à l'année 1533.

1594

CHRE-1594.

fâcheuses suites, si la reine douairiere ne les eut prévenues. Les causes de TIEN IV. ces brouilleries trop fréquentes nous font inconnues, & elles ont eu trop peu d'effets remarquables pour qu'il importe de les rechercher. J'observerai feulement que la mort du grand chancelier fut une perte réelle. C'étoit un homme digne de cette place éminente par son savoir, par ses talens & par sa longue expérience acquise dans les négociations les plus importantes & les commissions les plus difficiles. Ainsi des quatre régens élus d'abord après la mort de Fréderic II, il ne restoit plus que George Rosencrantz.

L'office de grand chancelier devenu vacant par la mort de Kaas donna lieu de délibérer dans le fénat, s'il ne convenoit pas de déclarer le roi majeur. Il étoit de règle que le roi seul conférât cette éminente dignité, la première du royaume après celle du grand-maître (1). Lui

<sup>(1)</sup> Le grand chancelier étoit le principal ministre du roi & du royaume. Toutes les affaires de la plus haute importance, intéricures & étrangères, étoient fous fa direction,

seul en effet en disposoit en faveur de qui il jugeoit à propos, sénateur CHREou non, & fans que le fénat lui TIEN IV. recommandât personne, comme c'étoit l'usage pour les autres grands offices. On alléguoit d'ailleurs la maturité bien reconnue de l'esprit du jeune monarque, ses connoissances avancées, son émancipation dans fa qualité de duc de Sleswic & de Holstein, l'âge de 18 ans qu'il avoit atteint, l'exemple de toutes les autres nations dont aucune n'attend plus long-temps la raison dans ses maîtres, tandis que plusieurs sont même persuadées que la Providence veillant particulièrement sur les rois les rend dignes de l'être dès l'âge de quatorze ans. Toutes ces repréfentations ne produifirent pour lors aucun effet. Le roi resta mineur, &

fentations ne produisirent pour lors aucun esset. Le roi resta mineur, & la place de grand chancelier ne sut

& c'est pour cela qu'il accompagnoit d'ordi-

Voyez là-dessus une savante note de M. Seblegel: vie de Chrétien IV. p. 172. not. 110-

pas confondre cette dignité avec celle de chancelier du royaume : celui-ci étoit le chef de la justice, à-peu-près ce qu'est le Lord chef de justice en Angleterre.

point pourvue. Seefeld fut nommé à CHRE- la place de Kaas, mais comme ré-gent seulement.

1594.

A l'égard des duchés de Sleswic & de Holstein, le roi devenu majeur dans ces provinces en prit possession solemnellement dans une assemblée des états. Les prétentions de ces états, celles des diverses branches de la maison, celles des frères du roi, le gouvernement infiniment compliqué de ces deux provinces, tout cela étoit une source intarissable de disficultés, de procès & d'inimitiés fecrètes ou déclarées. La reine douairière en qualité de tutrice de ses deux fils cadets follicitoit pour eux un établissement dans les duchés. Une suite non interrompue de partages de cette espèce depuis Chrétien I jusques à Fréderic II sembloit avoir donné force de loi à cette dangereuse coutume. D'un autre côté à mesure que ces partages se multiplioient les inconvéniens qui en réfultoient réclamoient avec plus de force contre cette fatale politique. La plupart des maisons souveraines de l'Empire ou se gouvernoient déjà par des règles opposées, ou aspiroient

à les établir. Le jeune monarque étoit trop éclairé pour ne pas fou- CHREhaiter d'arrêter aussi chez lui les progrès d'un abus qui tendoit à anéantir tôt ou tard la puissance de sa maison: il éluda encore les demandes de sa mère & de ses frères, quoiqu'appuyées par les vœux intéressés de la noblesse des duchés. Il s'opposa à ce que ces deux princes obtinssent le droit de séance & de suffrage à la diète de l'Empire comme ducs de Holstein. La reine avoit sollicité cette grâce pour eux; mais on l'engagea à se désister de sa pourfuite, & sur les représentations du roi & du duc de Holstein Gottorp, l'empereur & les électeurs la refusèrent nettement. Ce droit une fois acquis à ces princes les établissoit nécessairement ducs de Holstein, & par cela même autorisoit les nouveaux partages qu'on avoit férieusement résolu de supprimer.

A l'extrémité opposée de ses états le roi avoit d'autres chocs à foutenir. Les Russes s'étendoient de jour en jour dans des portions de la La-ponie qui relevoient depuis des siècles de la couronne de Norvège, &

1594

1595.

1595.

ils extorquoient des tributs de ses fauvages habitans. Qui eut cru que TIEN IV. cette stérile contrée pouvoit devenir jamais un objet d'ambition pour les princes voisins, eux qui régnoient déjà sur des états beaucoup plus vaftes qu'il n'en étoit besoin pour leur propre grandeur & pour le bonheur des nations qui leur étoient foumises? Cependant non-seulement les Russes vouloient s'en approprier quelques parties, mais les Suédois formoient aussi des projets sur ces provinces; & l'on verra bientôt à quelles extrémités ces querelles une fois allumées portèrent les deux nations. Il n'est pas temps encore d'exposer ce qui donna lieu à ces démêlés, ni les titres & les prétentions des divers partis : il sussit de remarquer ici qu'elles datent de cette année. A l'égard des Russes ils se contentèrent de proposer des congrès pour fixer des limites, & ces négociations fouvent interrompues, presque toujours inutiles, ne finirent du moins jamais par des voies de fait.

La Norvège reçut en même temps un ordre du sénat de Dannemarc qui lui imposoit une contribution extraordinaire. C'étoit pour subvenir aux frais du couronnement du roi qui CHREdevoit se faire l'année suivante. La chose en elle-même n'étoit ni nout velle ni irregulière: l'usage assujettissoit tous les sujets du roi à cette forte d'imposition; mais c'étoit peutêtre la première fois que le fénat de Dannemarc levoit des impôts fur les Norvégiens qui se croyoient les sujets, non de ces sénateurs en quelque sorte étrangers pour eux, mais du prince auquel seul ils s'étoient foumis.

TIEN IV. 1595.

Pendant que tout se préparoit pour cette grande cérémonie le roi accompagné du grand amiral Munck, des fénateurs Seefeld & Rantzow, de Henri Rantzow gouverneur de Holstein, & d'une escorte brillante de sept cent cavaliers, entreprit un voyage dans les provinces voifines de l'Allemagne. Il se rendit d'abord à Hambourg où il fut reçu avec beaucoup de pompe; il fit ensuite quelque séjour chez les ducs de Brunfwick & de Lunebourg ses parens, & à Berlin où l'électeur avec toute sa famille lui sit l'accueil le plus distingué. En passant à Magdebourg il vit la princesse Anne CaCHRE-1595.

therine de Brandebourg petite fille de l'électeur qu'il épousa dans la suite. TIEN IV. Et il retourna dans ses états par le Mecklenbourg, où il s'embarqua après avoir fait une visite au duc Ulrich fon ayeul maternel. Il invita durant ces voyages ce prince & plusieurs autres aux fêtes de son couronnement: car dans ce temps-là ces visites étoient entre les princes voisins & amis un usage de bienséance, comme elles le sont encore aujourd'hui entre particuliers. L'intervalle entre la condition des rois & celle des autres hommes n'étoit pas si vaste qu'il l'est devenu depuis. La liberté, la fimplicité des mœurs les rapprochoient encore. Dans les pays du Nord la plupart des princes n'avoient long-temps vécu que comme les premiers gentilshommes de leurs états.

Toute la noblesse des deux royaumes devoit aussi assister à cet acte solemnel du couronnement. Le sénat lui adressa des lettres qui lui enjoi. gnoient de se rendre pour cet effet à Copenhague au milieu du mois d'Août, bien montée & bien équipée. Tous les princes amis ou alliés

e la maison royale furent aussi inités dans les formes; & dans le CHREemps fixé plusieurs princes de la TIEN IV. naison de Brandebourg, de celles e Lunebourg, de Sleswic Holstein, n comte Palatin de Neubourg, un uc de Poméranie, arrivèrent avec e nombreuses escortes. Ceux qui excusèrent d'y venir en personne omme le roi d'Ecosse, l'électeur de axe, &c. s'y firent représenter par urs ambassadeurs. Les villes de ubeck, de Hambourg, de Dantzig, e Roflock, de Stralfund y envoyèrent usi des députés dans ce but. L'élat de la fête devoit être encore elevé par les nôces de la princesse luguste sœur du roi qui sut accorée dans le même temps à Jean Adolhe chef de la branche de Holstein cottorp. Avant que tous ces hôtes rrivassent, le sénat assemblé expéioit les affaires qui ne pouvoient oussirir de délai. Une des principaes étoit de réparer les pertes que on corps avoit faites depuis la mort le Fréderic II, & de pourvoir aux rands offices de la couronne. La nort de George Rosencrantz venoit le laisser une huitième place vacante

dans le fénat. Le roi disposa de ces emplois de la manière suivante. TIEN IV. Christophle Valkendorff de grand tré-1596. forier fut fait grand maître, Chrétien Früs grand chancelier, Pierre Munck, grand maréchal, & huit nouveaux

sénateurs furent nommés, Rammel gouverneur du roi, George Früs, Gyllenstierne , Brahe , Lycke , Rosenspar, Brock & Chrétien Holck.

Après cela il fut question de dreffer le projet de la capitulation que le roi devoit donner à ses peuples en échange de la couronne. De tous les actes du couronnement c'étoit le plus important fans doute: c'étoit celui qui limitoit les pouvoirs du roi, déterminoit ceux du fénat & des états, renouvelloit & confirmoit les principales loix politiques du royaume. En vain chercheroit - on dans quelqu'autre source des notions plus sûres & plus exactes du droit public de ce temps-là. Il n'en reste presque pas d'autres monumens publics & authentiques. Cette considération nous oblige à donner ici un extrait de la capitulation qui fut arrêtée & fignée entre Chrétien & le fénat, après diverses délibérations

# DE DANNEMARC. Liv. IX. 191.

qui durèrent plusieurs jours. Elle étoit presque mot à mot la même Chreque celle de Fréderic' II dont nous TIEN IV. l'avons rapporté que quelques traits, pour ne pas la répéter dans l'histoire de ce règne-ci, où la connoissance de cette pièce est beaucoup plus importante. Elle étoit composée de 48 articles, & d'un préambule dont voici la traduction littérale.

« Nous Chrétien IV, roi &c. Déo clarons par les présentes que nos » bien-aimés les nobles & spectables o fénateurs de Dannemarc nous » ayant choisi & élu du vivant de » très - haut & très - puissant prince » Fréderic II de glorieuse mémoire, » notre très - cher père, & nous » ayant reconnu & défigné pour être » après lui seigneur & roi des royau-» mes de Dannemarc & de Norvège: » de même la noblesse, les habitans » des villes, les paysans & toute la » communauté du royaume, nous » ayant ausi reconnu pour leur lé-» gitime seigneur & roi, & en cette » qualité nous ayant prêté foi & » hommage : de plus l'usage étant » dès le commencement qu'un » en recevant la couronne royale CHRF-TIEN IV. 1596.

» s'engage avec les fénateurs de » Dannemarc pour eux & pour la » noblesse & tous les habitans du » royaume, & par des lettres scel-» lées de son sceau, & confirmées » par son serment, promette à tous, » & à un chacun en particulier, de » faire droit & justice, suivant la » loi, & de leur confirmer leurs » libertés & leurs privileges: A ces » caufes nous nous fornmes réunis » avec nos chers fénateurs (1), & » au nom de la Sainte Trinité nous » avons accordé & promis l'exécu-» tion des articles fuivans ». (Après le premier article qui concerne le maintien de la religion & de la justice, suivent ceux qui ont rapport aux droits du fénat, de la noblesse on du royaume en général. Ils fe fuivent fans aucun ordre dans l'original, mais le lecteur préférera sans doute de les trouver rangés dans cet extrait sous ces trois chefs principaux).

Articles rélatifs au sénat.

« La fuprême autorité dans le

<sup>(</sup>i) Ici se trouvent les noms des sénateurs au nombre de 21.

<sup>»</sup> royaume

» royaume appartenant principale» ment au roi, & le roi ne pouvant
» l'exercer tout seul, il y aura tou» jours un grand-maître du royaume,
» un grand chancelier & un grand
» maréchal pris dans l'ordre de la
» noblesse Danoise, lesquels con» jointement avec les autres séna» teurs aideront au roi à gouverner
» l'état, & à expédier les assaires
» publiques.

» Le roi n'entreprendra aucune » guerre qu'avec le consentement des

» sénateurs de Dannemarc.

» Comme les fénateurs, la noblesse » & tous les habitans du royaume » sont obligés de se soumettre à la » jurisdiction du roi & du sénat; de » son côté le roi devra faire justice » à chaque membre du sénat, ne » lui marquer aucune inimitié, mais » bien faire exécuter les jugemens » que le sénat aura rendus.

De S'il arrive que quelque personne

De noble ou roturière soussire quelDe qu'injustice de la part du roi, elle
De aura une pleine liberté d'aller donDe ner connoissance au grand-maître,
De au grand chancelier, ou au grand
De maréchal, asin de détourner par
Tome VII.

1

CHRE-TIEN IV.

» leur moyen le roi d'y persister.

» Que si le roi resuse de se laisser

» mieux informer (ce qu'il promet

» de ne point faire), il devra assi
» gner en faveur du plaignant un

» jour auquel il sera entendu par

» les sénateurs & par quelques mem
» bres de la noblesse appelés par le

» roi à cet esset, & il sera rendre

» un jugement définitis sur cette

» assaire par ces juges consormément

» aux loix du pays.

» Lorsqu'un homme de bonne ré» putation sera aocusé & calomnié
» devant le roi, il resusera d'ajou» ter soi à cette simple accusatior
» jusques à ce que l'accusateur air
» porté la plainte au roi & au sénat
» en présence de l'accusé, & si la
» calomnie est prouvée elle sera pu» nie suivant la nature du cas.

» Le roi devra conférer aux fénateurs des fiefs de la couronne o qui les mettent en état de fubve nir aux dépenfes auxquelles ils fon obligés par leurs emplois.

» Le roi ne pourra fans le confen-» tement du fénat donner à aucur » étranger une place de fénateur, n » même aucun fief de la couronne.

#### Articles rélatifs à la Noblesse.

CHRE-1596.

» La noblesse Danoise possédera TIEN IV. » librement à perpétuité ses terres » & ses vassaux & sujets; sa juris-» diction fera aussi pleine & ses fran-» chifes auffi étendues que celles du » roi dans les terres de la couronne. » Elle jouira de tous ses autres pri-» viléges, comme droit de chasse, » de pêche, patronage, &c. sans au-» cune restriction ni diminution.

» Le roi n'exigera de la noblesse » aucune imposition ni contribution » que celles auxquelles le fénat aura » confenti. Elle ne fera obligée à au-» cun autre fervice envers le roi » qu'aux corvées de fes payfans, » lorsque le roi & la reine voya->>> gent eux-mêmes dans quelque pro-» vince du royaume.

» La noblesse aura la liberté de b) faire le commerce de ses denrées navec les marchands étrangers, & b) le roi ne pourra en défendre la o fortie sans le consentement du

p fénat.

» Le roi ne pourra ni par lui-même, » ni par des perfonnes interpofées, acheter des terres nobles, ou se CHRE-TIEN IV.

» les approprier à titre d'hypothè-» ques; comme aussi les sénateurs ni » les nobles ne pourront acquérir » aucun domaine appartenant à un » paysan libre sans la permission du » roi.

o roi. » Le roi ne devra conférer à au-» cun roturier les droits de la no-» blesse sans le consentement de tout » le fénat, à moins que ce ne foit » à la guerre, à quelqu'un qui s'en » foit montré digne par une action » d'éclat. Si un homme annobli & » possédant des terres nobles vient » à mourir sans autres héritiers que » des roturiers, ses terres ne passe-» ront ni à ses héritiers ni à la cou-» ronne, mais les héritiers seront » tenus de les vendre dans l'espace » d'un an & un jour à quelque per-» fonne noble.

» Les officiers du roi ne pourront » faisir, arrêter, emprisonner aucun » gentilhomme avant qu'il ait été » jugé & condamné suivant la loi, » à la réserve des cas où il seroit » pris sur le fait.

» Les officiers du roi ne pourront » défier un gentilhomme, mais s'ils » ont sujet de se plaindre de lui, ils

» doivent se pourvoir en justice:

» que si quelqu'un veut désier un

» gentilhomme, il doit lui envoyer

» ses lettres de dési ouvertes & scel
» lées par deux gentilshommes, &

» celui qui a reçu le dési doit suivre

» ceux qui le lui ont signissé, un

» jour & une nuit, après l'avoir

» reçu (1).

» Nul gentilhomme ne pourra être » dépossédé de ses biens ou des siess » qu'il tient de la couronne qu'après » avoir été juridiquement convaincu » de trahison envers le roi & le » royaume.

# Articles concernant le Royaume en général.

» Le roi ne pourra fans le con-» fentement du fénat accorder à au-» cun étranger des priviléges exclu-

<sup>(\*)</sup> Il est fingulier de retrouver dans des loix comme celle-ci, l'usage ancien & barbare des désis qui étoit désà aboli par les directs du temps. La noblesse attachée (on diroit presque superstitieusement) à ses prérogatives, vouloit sans doute se conserver le souvenir de celle-là, comme un titre de son ancienne indépendance.

CHRE- XIEN IV.

» sifs & autoriser des monopoles qui » regardent tout le royaume.

» Il fera obligé de maintenir & » d'observer dans leur entier toutes » les libertés, grâces & concessions » accordées par ses prédécesseurs.

» Il ne devra pas détruire les unes » par les autres en accordant des grâ-

» ces qui annullent les précédentes » Les baillifs ou gouverneurs éta-

» blis par le roi devront choisir pour » leurs officiers des sujets vertueux

» & honnêtes, & le roi ne pourre » par le moyen de ces officiers fouf-

» traire aucune cause à la connois-

» fance des ordinaires.

» On n'employera pas abusive» ment le rapport des jurés contre
» les loix, & il aura lieu seulement
» dans les procès sur les limites. Lors
» que le roi par ses armes, ou par
» des traités, ou à d'autres titres
» aura acquis à l'aide de ses sujets
» de Dannemarc, quelque terre ou
» possession nouvelle, elle sera an» nexée à la couronne de Danne» marc, de laquelle elle relevera
» à perpétuité. Que si (ce qu'à Dieu
» ne plaise) quelque province étoit
» conquise par l'ennemi & reprise

» ensuite sur lui, les habitans ren-» treroient dans tous leurs droits & CHRE-» possessions.

» La roi deura faire au plutêt tous. 1596.

» Le roi devra faire au plutôt tous » ses efforts pour réunir à la cou-» ronne, avec l'aide de ses sujets, les

» Isles Orcades & de Schetland.

» Il devra s'employer de toutes » ses forces à avancer les intérêts » du royaume, à l'étendre, à le » relever, & à en améliorer la con-

» dition.

ons
irs.
ies
råes.
iaix
ra
f-

» Le royaume de Dannemarc sera
 » & demeurera un royaume libre
 » & électif, comme il l'a été depuis

» les plus anciens temps ».

Dans le dernier article le roi s'engage par son serment, sur sa soi & sur son honneur à observer toutes ces promesses collectivement & séparément dans tous leurs points, comme elles sont contenues littéralement dans cette capitulation, sans aucune réserve ni fraude. A son sceau & à sa signature sont joints dans l'original ceux de tous les sénateurs.

Tous ces préliminaires importans ayant été convenus & réglés, on procéda à la cérémonie du couronnement. Une longue procession comCHRE-1596.

posée de la noblesse, des gentilshommes & des écuyers de la cour, FIEN IV. de ceux des princes étrangers invités, des conseillers de Sleswic, de Holstein, des sénateurs, des grands officiers de la couronne portant le sceptre, le globe, l'épée & la couronne, tous montés sur les plus beaux chevaux, & dans l'équipage le plus brillant précédèrent le roi qui se rendit aussi à cheval à la cathédrale escorté par les princes ses frères, la reine douairière avec deux princesses, les princes étrangers & toute leur suite. Quand ils furent en présence de l'autel, les grands officiers y posèrent les joyaux de la couronne, & le roi s'étant assis sur un fauteuil, le grand-maître fit la lecture de la capitulation jusques à l'article où le roi en jure l'observation. Le roi lut lui-même cet article en prêtant serment sur les évangiles. Cela étant fait, l'évêque de Sélande affisté par les évêques de Scanie & de Fionie le facra, lui remit l'épée, & prenant la couronne conjointement avec les fénateurs dont chacun s'empressoit d'en toucher quelque partie, ils la posèrent sur sa tête:

16

ti

le sceptre & le globe lui furent aussi donnés par l'évêque qui lui expli- CHREquoit le sens caché sous ces symbo-TIEN IV. les en les lui remettant, & lui exposoit dans de courtes exhortations le les devoirs de la royauté. Cette cérémonie étant finie, le roi se plaça fur un trône où il reçut les félicitations des princes & du fénat : on lui lut de nouveau quelques passages choisis de la bible, & tout fut terminé par un discours de l'évêque de Sélande.

Je passe sous silence toutes les fêtes & les réjouissances qui suivirent le couronnement, & qui furent relevées par le mariage de la sœur du roi & du duc de Holstein Gottorp. Les détails de la magnificence de vet sêtes auroient cependant de quoi furprendre ceux qui se persuadent trop aisément que notre siècle l'emporte à cet égard fur ceux qui l'ont précédé. Mais tout cela nous éloigneroit inutilement de notre but.

Tel fut le terme heureux d'une des plus paisibles minorités dont l'histoire fasse mention. A la réserve de quelques mésintelligences qui restèrent même en partie sous le voils 202

CHRE-1596.

du secret, & de quelques foibles atteintes portées peut-être à l'auto-TIEN IV. rité royale, la fagesse des régens & le bonheur des circonstances avoient fait couler ces huit années dans le calme & la prospérité la plus digne de l'envie des autres nations de l'Europe. On peut dire en effet que hors du Dannemarc tout avoit été dans le trouble, & dans la confusion. Des guerres fanglantes contre les Russes & les Polonois avoient épuifé la Suède. L'Allemagne & furtout la Bohême agitées par de fatales querelles de religion, menacées par les Turcs, & plus encore par le despotisme Autrichien, n'avoient pu goûter aucun calme durable. Des complots toujours renaissans avoient empoisonné la prospérité de l'Angles terre : des factions avoient déchiré l'Ecosse ; les Flamands soulevant avec indignation le joug Espagnol l'avoient vu toujours prêt à retomber fur eux, tandis que la France plus malheureuse encore, déchirée pour ainsi dire dans toutes ses parties, dévastée & inondée de sang, n'avoit cessé d'être la proie de l'ambition des étrangers, de l'animofité

des partis, & des fureurs du fana-. tiline.

CHRE-

L'avénement du jeune monarque TIEN IV. ne pouvoit que faire espérer aux 1596. Danois la continuation de leur bonheur. Les amusemens & les occupations de sa première jeunesse n'annonçoient que des inclinations vertueuses. Son esprit naturellement ennemi de la frivolité se dirigeoit de lui-même vers les études qui forment le général de terre & de mer. le politique & le législateur.

On admiroit furtout dans un rang & dans un âge où les passions ont tant d'empire, fon mépris soutenu pour une vie oisive & dissipée, & son aversion pour les courtisans qui n'avoient cultivé que l'art de la flaterie, ou la science des plaisirs.

D'abord après fon couronnement Chrétien confirma & étendit les priviléges des villes, & de quelques contrées particulières, comme de l'isle de Gothlande, de celle d'Amack, de Bornholm, &c. Il en fit de même en faveur de l'université de Copenhague, & fit jeter incessamment les fondemens de quelques nouveaux bâtimens à fon usage. Ses soins se

foi

de

portèrent aussi d'abord sur la Norvège. L'obscurité des anciennes loix TIEN IV. de ce royaume, & les traductions ou peu exactes, ou peu conformes entr'elles qu'on en avoit faites, la contrarieté des diverses ordonnances & coutumes qu'on suivoit dans les diverses provinces, y avoient introduit de grands abus. Le roi fit ordonner au gouverneur & au chancelier d'en conférer avec des nobles & des juges députés à cet effet, & de travailler de concert avec eux à rendre aux anciennes loix de Norvège la clarté, l'uniformité, l'équité qui leur manquoient. Résolu de connoître par lui-même les ressources & les besoins de son royaume, il examinoit en même temps la province de Jutlande, s'arrêtant quelque temps dans chaque ville, & prenant des informations sur tout ce qui la concernoit. Après avoir achevé cette tournée, il partit pour l'Allemagne, rendit visite au duc de Mecklenbourg fon ayeul maternel, au duc de Brunswick son beau frère, à l'administrateur de Magdebourg dont il

devoit être bientôt le gendre, enfin à l'électeur de Saxe. Il visita avec

3597.

1596.

soin l'arsenal de Dresde qui avoitde la réputation, & eut des conférences avec l'électeur qui roulèrent probablement sur l'état des affaires des protestans dont le roi étoit alors assez disposé à soutenir la cause, si l'on doit en croire de Thou. On n'avoit cependant, ajoute ce célèbre h. historien, aucun projet de l'y engager. On favoit que la plupart de ses conseillers inclinoient pour l'Espagne, & en lui envoyant un ambaffadeur, Henri IV se proposa seulement de renouveller l'alliance formée entre le Dannemarc & la France fous les règnes précédens. Le prince ci-deffus à Ulrick l'aîné des frères du roi l'accompagna dans ce court voyage, & il obtint par son ayeul maternel le duc de Mecklenbourg la coadjutorerie de l'évêché de Schwerin. On travailloit depuis long-temps à faire à ce prince un établissement qui ne fût onéreux ni au royamme ni aux duchés. On avoit pensé pour lui à l'évêché de Strasbourg, mais ce projet n'ayant pu réussir, il avoit fallu tenter de nouvelles ressources, comme nous le verrons dans la fuite à l'occasion de ce même prince & de son frère.

1597.

l'année 1541.

De retour en Dannemarc Chrétien CHRE- IV reprit son projet d'en voir toutes cien IV les provinces; & aussi familier avec les voyages de mer qu'avec ceux de terre, il s'embarqua pour visiter les isles de Bornholm & de Gothlande, & poussa même jusqu'à celle d'Oesel sur les côtes de Livonie.

Pendant ces voyages la régence du royaume étoit principalement entre les mains du grand - maître Valkendorff & du grand chancelier Früs. Le gouvernement de ces deux feigneurs tout éclairés, tout favans même qu'ils étoient (1), ne fut pas favorable au célèbre Tycho Brahe. Il quitta le royaume affez brusquement pendant l'absence du roi, & se retira à la cour de l'empereur Rodolphe qui étant lui-même astronome & chymiste, & depuis longtemps son admirateur le reçut à bras

P. Gaffendi vita n Tych, to Brahei, o

ouverts. La première origine du mécontentement qu'on donna à cet homme illustre n'est pas parfaitement connuc. On croit voir seulement qu'il s'étoit fait des ennemis dans sa

<sup>(1)</sup> C'est le même Valkendorff qui a fondé un des colléges de l'université qui porte son nom.

famille parce qu'il s'étoit mesallié, à la cour parce que le prince l'avoit distingué & enrichi, & parmi les TIEN IV. docteurs de l'université parce qu'on parloit plus de lui que d'eux. Une querelle fortuite lui attira par dessus tout cela la haine redoutable de Valkendorff, qui la dissimula longtemps pour pouvoir sans doute la satisfaire plus surement en le perdant dans l'esprit du roi & des principales personnes de l'état. Quand cela fut fait, il lui fut aisé de faire ôter à Brahe les bénéfices & les pensions qui lui avoient été accordées par Fréderic II, & qui lui étoient nécessaires pour l'entretien de ses établissemens, pour ses recherches chymiques & astronomiques, & pour la publication de ses ouvrages. Il ne lui resta bientôt plus que sa petite isle dont le revenu étoit très-médiocre. Le grand maître lui donna encore d'autres dégoûts qui portoient le caractère de la plus basse vengeance, & qui déterminèrent enfin ce philosophe si justement renommé à abandonner le Dannemarc. Il s'embarqua pour Roflock avec sa samille, ses disciples, les artisans qu'il avoit

TIEN IV.

instruits, ses livres & ses instrumens également beaux & nombreux. Il écrivit au roi qui étoit absent; mais ce prince prévenu ne lui répondit pas d'une manière satisfaisante, & Brahe eut la sagesse de ne s'en prendre qu'aux auteurs de la prévention qu'on lui avoit inspirée, & de justifier le roi lui-même dans une assez belle élégie latine dans laquelle il fait ses adieux à sa patrie (1).

in:

180

))

))

Il vécut encore quelques années dans l'afyle que l'empereur lui avoit ouvert à Prague, afyle digne de l'un & de l'autre, & dans lequel la mort

<sup>(1)</sup> Cette pièce commence ainsi:

Dania quid merui? Qui te mea patria læsi.

Usque adeo, ut rebus sis minus æqua meis?

Scilicet illud erat, tibi quo nocuisse reprendar
Quo majus per me nomen in orbe geras.

Dic, age, quis pro te tot tantaque fecerat
anté, &c.

Ensuite parlant des Danois en général & du roi en particulier, il les disculpe d'être les auteurs de la persécution qu'il avoit essuyée. Dania sed, suteor, satis excusabilis in se est.

Dania sea, sateor, saits excusabitis in se est, Condolet, & propriis ingemit ipsa malis. Tu quoque magnanimi Frederici beroica proles, Inscius hâc culpâ, rex generose, vaças, &c.

Cette élégie est terminée par un éloge bien mérité du célèbre Henri Rantzow qui, comme nous l'avons déjà observé, étoit un véritable protecteur des lettres,

interrompit le cours de ses savantes recherches en 1601.

CHRE-TIEN IV.

Telle fut la destinée assez malheureuse de cet homme illustre auquel l'astronomie a de si grandes obligations. « Il fut, dit le favant « & ingénieux historien de cette belle » science (\*), le réformateur de » l'art d'observer. La science alors » avoit besoin de faits. Il perfec-» tionna les moyens de les acqué-» rir... Il forma une masse considé-» rable d'observations, il atteignit » des découvertes brillantes, il mé-» rita d'être regardé comme un des » plus grands aftronomes qui aient » paru fur la terre. Il a marqué lui-» même sa place. On voit sur un de » ses instrumens les figures gravées » des quatre astronomes qu'il jugeoit » fans doute les plus distingués, Pro-» lemée , Albategnius , Copernic & lui. » Il auroit eu tort de se nommer si » la postérité n'avoit pas été de son » avis, mais elle le traite mieux qu'il » n'a fait lui-même. Copernic n'est » pas de la même classe que Tycho

<sup>(\*))</sup> Voyez l'histoire de l'astronomie par M. Bailly T. I. de l'astronomie moderne liv. 10.

CHRE-TIEN IV. 1597. » Brahe. Il fut plus grand comme in philosophe que comme astronome. Il prolemée & Albategnius sont d'un la

» ordre inférieur. Hipparque seul dans pas

» l'antiquité peut se mesurer avec

mycho m.

Il ofa concevoir le dessein d'une pe réforme générale dans l'astronomie. Depuis Ptolemée on n'avoit presque point fait d'observations, Tycho voulut tout revoir par ses yeux, & dreffer comme Hipparque un nouveau catalogue des étoiles. Possesseur de l'isle de Hveen & du château d'Uranibourg, il y fit placer la plus belle collection d'instrumens qui ait jamais existé, la plupart inventés ou perfectionnés par lui. C'est-là que depuis 1577 il fit toutes ses observations tant des étoiles que des planetes & des comètes, jusques à Mercure que Copernic n'avoit jamais pu voir. Il posa l'astronomie sur de nouveaux fondemens, ses instrumens furent infiniment plus parfaits, & fes méthodes meilleures... Le premier il détermina l'effet de la réfraction. il fut le premier qui depuis Hipparque exécuta la restitution exacte du lieu des étoiles... Il découvrit la variation de l'obliquité de l'elliptique. Il fit auffi plusieurs découvertes dans CHRE-la théorie de la lune, & de grands TIEN IV. pas vers la connoissance des cometes. Mais il n'admit point le système de Copernic, par une suite d'un respect mal entendu pour la religion. Il croyoit les livres faints contraires à ce système. Il eut aussi la foiblesse de croire à l'astrologie. Il en fit même un éloge public dans un discours prononcé à l'université de Copenhague qui paroîtroit un vrai délire aujourd'hui; mais du moins il ne passa jamais la théorie, & cut la fagesse de ne hafarder jamais aucune prédiction. Tycho, dit fort bien M. Bailly, étoit assis sur les confins de deux siècles. Il tient aux ténèbres qui l'ont précédé, & à la lumière qui l'a

Pendant que le roi avoit été en Allemagne l'empereur l'avoit follicité d'employer ses bons offices pour rétablir la paix entre l'Angleterre & les Pays-Bas d'un côté & l'Efpagne de l'autre. Chrétien qui connoissoit les dispositions d'Elizabeth se flattoit peu d'y réussir; mais il se porta d'autant plus volontiers à lui

fuivi.

du

da

m la

0

d

1

1597.

envoyer un ambassade extraordinaire qu'il avoit d'autres affaires à traiter TIEN IV. avec elle qui la rendoient également nécessaire. Le chancelier Huitfeld, le même dont nous avons si souvent cité l'ouvrage dans le cours de cette histoire, & Barnecow partirent donc pour Londres chargés de remettre à Elizabeth l'ordre de la jarretière qu'avoit en Fréderic II, de renouveller avec elle les anciennes alliances, & de lui porter des plaintes sur divers griefs relatifs à la navigation & à la pêche. Le roi offroit encore à Elizabeth sa médiation pour faire fa paix avec l'Espagne; mais de toutes les commissions des ambassadeurs Danois, ce fut celle qui eut le moins de succès. Elizabeth se montra trèsopposée à cette paix: elle leur fit des réponses favorables sur leurs autres requisitions, leur rendit les vaisfeaux Danois qui avoient été saisis, & renouvella avec eux les traités d'alliance entre les deux royaumes.

A leur retour les ambassadeurs allèrent porter aux états des Provinces-Unies de pareilles propositions, & elles furent ausii infructueuses qu'en Angleterre. La crainte & la haine

a du joug Espagnol y régnoieut encore dans toute leur force. On remercia CHREle roi de l'offre de ses bons offices: on prouva à ses ministres que le moment n'étoit pas venu de traiter de la paix : ceux - ci n'insistèrent pas davantage, & il y a tout lieu de croire que leurs instructions ne les obligeoient pas à mettre beaucoup de chaleur dans cette affaire. Ils laifsèrent entendre que leur maître n'avoit pu refuser aux follicitations de l'empereur de faire quelques tentatives pour une paix que ce prince désiroit beaucoup, mais qu'il étoit bien éloigné de la défirer lui-même si elle ne pouvoit se faire qu'au pré-

judice de la religion protestante. Vers la fin de cette même année le mariage déjà conclu entre le roi & la princesse Anne Catherine de Braudenbourg fut célébré à Hattersleben, mais avec moins de pompe & d'éclat qu'à l'ordinaire. La peste qui se répandoit de plus en plus dans la Baffe-Allemagne ne permettoit pas des réjouissances publiques auxquelles peu de personnes auroient

prendre part.

Au milieu de la profonde paix

1597.

dont le Dannemarc jouissoit, le roi

CHRE-TIEN IV. 1597.

n'avoit pas laissé de concevoir de justes inquiétudes relativement à ses droits fur la Laponie. Ils continuoient à être menacés fourdement par les Russes, & surtout par les Suédois. Et si les guerres dans lesquelles ces deux peuples étoient engagés pour le moment, empêchoient que leurs vues ne se dévoilassent par des actes de quelque importance, on en voyoit assez pour en redouter les suites. Le hafard avoit fait découvrir au roi que dans un traité fait en 1595 entre la Russie & la Suède, les contractans se partageoient en quelque forte toutes ces vastes contrées, en se promettant de ne point s'empê. cher réciproquement de lever des tributs sur les provinces spécifiées. Or la plupart de ces provinces relevoient de la couronne de Norvège depuis un temps immémorial. Les autres pouvoient être au moins disputées. Chrétien fit porter à ce sujet des plaintes fort vives au czar & à Sigifmond alors roi de Pologue & de Suède. Il donna de nouvelles inftructions aux gouverneurs de Laponie, leur enjoignit d'y résider, de

## DE DANNEMARC. Liv. IX. 215.

eiller attentivement für la conduite es gouverneurs voisins, soit Russes, CHREoit Suédois, & de défendre aux abitans sous des peines sevères de 1599. econnoître un autre souverain que ui.

Quelque temps après il fit plus ncore, & ce que peu de rois auoient eu le courage de tenter. Il ntreprit de faire le tour de la Norège par mer, de doubler le Cap lu Nord, & de visiter l'immense tendue des côtes de ce royaume usques aux frontières de Russie & u voisinage de la mer blanche. Il exécuta ce voyage hardi & si noureau pour un prince dans le cours l'un été, avec une escadre de douze gros vaisseaux commandée sous ses ordres par l'amiral Trolle. Et pour être plus libre de faire ses observations, & ne point perdre de temps en vaines cérémonies, il voulut n'être dans ce voyage que fur le pied d'un capitaine ordinaire, & désigné par ce seul titre. Il put ainsi connoître par lui - même l'état de ces provinces reculées, pourvoir à leurs besoins, leur donner des magistrats & des commandans capables d'exé-

-cuter ses ordres, & mériter par CHRE- tant de foins l'attachement & le ref-

1599.

Ces voyages fréquens, ces nouveaux établissemens qui en étoient la suite, & plus encore les frais du couronnement & les dots données aux sœurs du roi firent sentir la nécessité de quelque subside extraordinaire. Le sénat consentit à en lever un sur tous les ordres de l'état, en exigeant du roi un acte d'assurance par lequel il reconnoissoit que cette concession ne pourroit préjudicier aux priviléges de la noblesse, ni tirer à conséquence pour l'avenir. Une partie de ce subside sut employée à suppléer aux vuides du tréfor royal, une autre à racheter des terres situées dans le duché de Sleswic, & qui avoient anciennement appartenu au domaine de la couronne; enfin à mettre la dernière main aux fortifications de l'importante forteresse de Varberg, & aux bâtimens entrepris pour l'usage de l'université.

Cependant divers mages éloignés sembloient menacer la paix du royaume: on voyoit renaître fans cesse des démêlés au sujet du com-

merce

nerce & de la pêche que les Anglois se permettoient sur les côtes CHREl'Islande & de Norvège, contre les TIEN IV. léfenses & les traités. Chrétien jaoux de son autorité avoit fait saisir slufieurs de leurs vaisseaux, & Eliabeth qui ne l'étoit pas moins en woit témoigné un grand ressentinent. On avoit proposé, pour en prévenir les effets, un congrès à Imbden qui n'eut point lieu par la aute des Anglois; & celui qui se int ensuite à Brême contribua bien noins à arrêter les progrès de cette merelle que la mort d'Elizabeth ellenême qui arriva peu de temps après. I n'en étoit pas ainsi des différends rui s'étoient élevés au sujet des linites de la Laponie. Les congrès, es conférences, les mémoires ne urent cependant pas épargnés de art & d'autre. Trois fénateurs Datois & autant de ministres Suédois plaidèrent inutilement cette caufe lans une conférence tenue au lieu occoutumé, sur les frontières de Halande. La dispute non encore termiiée sur le port des trois couronnes endoit ces différends encore plus compliqués. Après de vains débats Tome VII, K

1599.

on se promit de s'assembler encore CHRE-1601.

la même année; mais les ministres TIEN IV. Danois parurent feuls au lieu du rendez-vous. Mécontent de ce manque d'égards, le roi adressa un manifeste aux états de Suède dans lequel il rejetoit sur le duc Charles qui gouvernoit alors ce royaume toutes les suites du refus qu'on avoit fait d'écouter ses plaintes : & il prit dès ce moment diverses mesures pour se mettre en état de défense. Il fit fortifier Aggershus en Norvège & Halmstadt en Hallande; il assembla successivement toute la neblesse de Dannemarc dans les quatre principales provinces du royaume, pour connoître plus exactement ce qu'il pouvoit en attendre, & régler sur un meilleur pied le service militaire auquel elle étoit obligée.

Ce feu naissant resta ainsi quelque temps sous la cendre avant que d'éclater, & le roi ne se laissa pas distraire par cet objet de tous les autres grands desseins qu'il avoit formés. Il foutenoit de tout son crédit l'électeur de Brandenbourg son beau-père dans ses justes prétentions sur le duché de Prusse dont les Polonois

1601.

refusoient de lui donner l'investiture. Cette grande province qui est deve- CHRE-nue un royaume dans ce siècle étoit TIEN IV. encore occupée par le duc Albert Fréderic; mais on croyoit sa mort prochaine, & l'électeur, son plus proche héritier & par le sang & par son alliance avec sa fille aînée, vouloit s'assurer sa succession, en s'en faifant donner d'avance l'investiture. Il alloit même recourir aux armes pour appuyer ce droit si précieux à la maison, si le roi ne lui eût persuadé de tenter encore la voie des négociations. Sigifmond qui régnoit à la fois sur la Pologne & la Suède, mais à qui la Suède échappoit, avoit de fortes raisons de ménager le Dannemarc. Chrétien qui le sentoit députa à ce prince & à la diète de Pologne Henri Lycke sénateur & Nicolas Krag favant distingué & négociateur habile ( 1 ). Les efforts de

il mourut en 1602.

<sup>(1)</sup> C'est le même qui avoit été employé dans plufieurs commissions importantes en Ecosse, en Angleterre & en Allemagne, & qui entr'autres ouvrages estimés, nous a laissé cette histoire du roi Chrétien III, qu'on a vu souvent citée dans le cours de cet ouvrage :

ces ambassadeurs ne furent pas inu-CHRE- tiles: la diète de Pologne consentit FIEN IV. à donner l'investiture demandée, & il n'y eut plus que les conditions qui en sirent disserer l'acte encore quel-

& des ques années. Deux autres ambassadeurs Danois partirent à-peu-près vers le même temps pour la Russie. Leur commission étoit relative aux difficultés élevées sur les limites de Laponie, & au commerce avec la Russie que le duc Charles administrateur de Suède vouloit interdire aux Danois, on transférer du moins de Narva à Revel. Mais à peine étoient - ils partis qu'on vit arriver en Dannemarc deux ambassadeurs du Tzar chargés de proposer une alliance plus étroite entre les deux états, & de négocier le mariage de Jean second frère du roi, & d'Axinia ou Alexia fille du Tzar. Chrétien accepta cette offre, & ayant rappelé son frère qui étoit au siége d'Ostende, il l'envoya en Russie escorté d'une flotte qui le conduisit jusques à Narva, avec trois sénateurs & une suite des plus brillantes. Le jeune prince alla jusqu'à Moscow où il recevoit déjà les trai-

1602.

temens les plus distingués, lorsqu'il fut emporté par une fiévre violente CHREavant que son mariage fut consonmé. TIEN IV. La douleur que cette mort causa en Dannemarc dut être adoucie par la confidération de l'état de troubles où la Russie tomba peu de tempsaprès par l'usurpation de Démétrius, révolution générale & cruelle qui n'auoit pu manquer d'avoir de funestes

suites pour le jeune prince.

Dans l'intérieur de ses états l'acivité du roi n'étoit pas moins souenue. Il faisoit de fréquens voyages en Norvège, en assuroit les frontièes, veilloit à l'administration de la ustice: souvent il en destitua les uges, parce qu'ils lui parurent sufsects de partialité, ou parce qu'ils ne s'occupoient point assez de la :âche qu'il leur avoit donnée d'éclairzir & de corriger, les loix de leur pays. Les détails de l'économie politique ne lui tenoient pas moins à œur. Il achetoit en Norvège l'isle le Langæ où il y avoit des falines qu'il faisoit exploiter : il établissoit me seule & même mesure pour les grains dans les deux royannes : il travailloit à faire rendre à ses sujets

K iii

CHRE-TIEN IV. le commerce de l'Islande que la négligence de leurs ancêtres avoit laissé passer presqu'entièrement dans les mains des marchands de Lubeck, de Brême & de Hambourg : il engageoit dans ce dessein les plus riches négocians de Copenhague, de Malmæ & d'Elseneur à s'affocier pour envoyer des vaisseaux dans cette isle. Il leur accordoit le privilége exclusif d'er fréquenter certains ports : & ces premiers essais ayant réussi, il leur céda ensuite tout le commerce de l'isle pour une très - modique redevance l'interdisant sévèrement à tous autre: navigateurs étrangers ou regnicoles C'est ainsi que se forma la compagnie qui a fait feule long-temps le commerce des isles d'Islande & de Feræ. Enfin il faisoit bâtir dans la province de Blekinge, sur les frontiè res de Suède, une nouvelle ville qu'i appela Christianople. Cette ville étoi fortifiée, & fa situation avantageus aussi-bien que la commodité de soi port justifièrent bientôt par de rapi des accroissemens la fagesse des vue de fon fondateur.

De ces nouveaux établissemens i n'y en avoit aucun qui ne sût utile mais plusieurs avoient été fort difpendieux. Le subside extraordinaire CHREaccordé deux ans auparavant n'avoit TIEN IV. pas seulement suffi à la réparation, ou à la construction des cinq places fortes dont il avoit jugé nécessaire de munir les frontières du royaume du côté de la Suède. Ce fut le sujet d'une représentation qu'il fit au sénat en lui exposant la nécessité d'un nouveau subside pour achever de se mettre en état de défense. Mais le sénat ni la noblesse n'écoutèrent favorablement ces nouvelles demandes. Ils s'excusèrent sur la disette qui affligeoit le royaume depuis trois ans, & sur l'épuisement où les avoit laissés le subside précédent, qu'on leur avoit demandé, disoient - ils, contre la teneur de leurs priviléges, & pour la sûreté desquels ils n'avoient point reçu l'acte de reconnoissance qui leur avoit été promis. Le roi pour les fatisfaire leur remit cet acte, mais il n'obtint point de subsides en retour: & quand il leur représenta entr'autres besoins de l'état qu'il n'avoit point une artillerie suffisante, ils lui proposèrent de convertir à cet usage toutes les cloches

1603.

des églises qui en avoient deux ou TIEN IV. plusieurs.

1603.

Cette noblesse sembloit ainsi s'accoutumer de plus en plus à croire que la patrie étoit plus faite pour l'enrichir & pour l'honorer qu'ellemême n'étoit faite pour la servir. Car outre toutes ces immunités, les gentilhommes feuls pouvoient occuper les places de baillifs ou de gouverneurs de provinces; places qui procuroient un revenu considérable à leurs possesseurs. Ces gouvernemens étoient nommés fiefs en Danois, & ils tenoient de la nature du fief en ce qu'ils obligeoient celui qui en étoit revêtu à un service militaire envers le roi. C'est aussi sous ce nom qu'il en a été fait si souvent mention dans le cours de cette histoire, & furtout dans les capitulations des rois. Celui à qui le roi conféroit un fief de cette espèce avoit sous ses ordres les payfans domiciliés dans fon resfort; il levoit sur eux les impôts ordinaires, en rendoit compte au trésor, veilloit sur les justices insérieures, étoit en un mot premier magistrat & commandant dans ce ressort, & chargé à ce titre de l'exé-

cution de tous les ordres du roi & du fénat. Les revenus attachés à ces CHREplaces étoient aussi considérables que TIEN IV. le pouvoir qu'elles donnoient. Elles faisoient la plus grande partie de la paie des fénateurs & des principaux officiers militaires ou civils: mais jaloux d'un bien qu'ils regardoient comme leur patrimoine & la fource de leur fortune, les nobles Danois pouvoient seuls les obtenir, & c'étoit une des conditions auxquelles

ils avoient foumis la royauté.

Les négociations avec la Suède continuoient toujours. Le traité de Stettin obligeoit les deux puissances à prévenir par de fréquentes conférences le progrès des mésintelligen-ces qui s'élevoient sans cesse entre elles. Et ni l'une ni l'autre ne vouloit fe charger aux yeux du public d'un tort aussi grave que celui de se refuser à ces moyens de paix. Celle qui se tint cette année sembla les rapprocher un peu. Six fénateurs de chaque nation assemblés sur les frontières ayant proposé & discuté les griefs réciproques pendant plus de deux mois convinrent d'un plan de conciliation fur quelques articles. Ce

1603.

Kv

plan fut accepté sous le titre de CHRE- recès: mais quant aux différends éle-TIEN IV. vés sur les simites de la Laponie, 1603. sur le port des trois couronnes, & fur la possession de Sonnenbourg dans l'isle d'Oesel, chaque partie ayant prononcé en sa faveur, tout ce dont on put tomber d'accord ce fut de s'en remettre à des arbitres. C'étoit la marche que prescrivoit le traité de Stettin: & les Danois nommèrent tout de suite l'électeur de Brandenbourg; mais les Suédois alléguant le défaut d'instructions sur cet objet, les plénipotentiaires se séparèrent sans avoir pu mettre la dernière main

avoit coûté tant de soins.

Chrétien IV étoit appelé dans le même temps à l'autre extrémité de ses états pour une affaire tout aussi épineuse, mais qui se termina plus agréablement. J'ai déjà souvent parlé des droits des ducs de Holstein sur Hambourg, & de la persévérance avec laquelle cette ville travailloit depuis plus d'un siècle à s'en affran-

à leur ouvrage. L'administrateur de Suède loin d'en hâter la conclusion distéra sous divers prétextes de ratifier le projet de conciliation qui leur

chir. Déjà sa dépendance se bornoit presqu'à un seul acte de soumission, Chreà un hommage solemnel prêté une fois à l'avénement de chaque duc, & qui lui laissoit pour le reste du temps une liberté presqu'aussi étendue que celle des villes impériales dans la classe desquelles elle aspiroit à être comprise. Tel qu'il étoit, cet hommage lui coûtoit encore infiniment, & elle l'éloignoit fous mille prétextes. On a vu que le roi l'ayant demandé à fon avénement, elle lui avoit ci-deffus opposé qu'il n'avoit point encore reçu à l'année l'investiture du Holstein. Après cela elle avoit allégué les mandemens par lesquels la chambre impériale lui avoit désendu sous peine du ban de prêter cet hommage.

Enfin quand le roi & le duc de Holstein-Gottorp fatigués de ces évafions lui eurent fait déclarer que leur intention étoit d'aller en personnes exiger cet hommage, on vit arriver deux décrets de l'empereur, l'un adressé au roi & au duc avec ordre de suspendre jusqu'à la décision des tribunaux de l'Empire; l'autre adressé aux Hambourgeois eux-mêmes avec menace d'être mis au ban de l'Em-

1603.

Vovez 1583.

CHRE-TIEN IV. 1603.

pire s'ils ne resusoient pas de prêter hommage. Mais tous ces décrets ne leur servirent encore de rien. Le roi & le duc protestérent contre ces arrêts, & pour ôter tout prétexte de crainte aux Hambourgeois, ils leur délivrèrent un acte authentique par lequel ils prenoient sur eux les suites de la prestation de l'hommage qu'ils leur demandoient. Tontes les autres difficultés étant aussi levées, les conditions réglées d'avance, & la confirmation des priviléges promise, le roi & le duc firent leur Octobre, entrée dans Hambourg avec toute la solemnité possible. Ils étoient accompagnés de la plupart des princes & princesses de leur maison, de six princes de celle de Brunswick, de deux ducs de Mecklenbourg, des comtes d'Oldenbourg & d'Oft-Frife, de plusieurs seigneurs & ministres étrangers & d'une nombreuse noblesse. Le Jendemain le roi, le duc & leurs ministres s'étant rendus à l'hôtel-deville où tous les magistrats & les députés de Hambourg les attendoient, le bourguemestre déclara au nom du conseil & de la bourgeoisse de Hambourg qu'ils venoient se reconnoître

le 29me.

1603

membres de la province de Holstein; &en cette qualité promettre à S. M. & CHREà Son Altesse comme ducs de Holstein TIEN IV. de leur être fidelles en tout ce qui étoit juste, comme un bon peuple doit l'être à son prince naturel & légitime, & comme leurs ancêtres l'avoient toujours été, comme aussi Sa Majesté & Son Altesse voudroient bien les recevoir en cette qualité, confirmer leurs anciens priviléges, les défendre & les protéger comme leurs autres sujets.

Le roi prenant alors la parole leur répondit ce qui suit pour lui & pour

le duc de Gottorp.

Nous Chrétien roi de Dannemarc, &c. & Jean Adolphe duc de Holstein, &c. Nous vous recevons, vous bourguemestre, conseillers & communes de Hambourg, comme membres de la principauté de Holstein; notre gracieuse volonté est de vous défendre & maintenir dans vos anciennes coutumes & priviléges, de les confirmer, comme nous le faisons ici, par les présentes que nous allons vous remettre, afin que ces priviléges vous soient assurés aussi longtemps que nous & nos héritiers serons en possession de nos anciens droits régaliens héréditaires, de nos prérogatives

CHRE- vons & voulons nous les réserver par

TIEN IV. le présent acte.

Aussitôt que le roi eut achevé de parler, le bourguemestre, les conseillers & les représentans de la bourgeoisie confirmèrent en donnant la main au roi & au duc l'engagement qu'ils venoient de prendre. Ainsi on évita de concert, & conformément aux paroles qu'on s'étoit données, de prêter un serment proprement dit. Les Hambourgeois avoient exigé qu'on se conformât en cela à l'usage des temps précédens, quoiqu'on ne voie pas bien quel grand avantage ils pouvoient retirer de l'omission du ferment dans un acte par lequel ils, fe reconnoissoient sujets à la face de tout le monde, & d'une manière aussi positive & aussi solemnelle. Nous épargnons au lecteur le récit de toutes les fêtes, les tournois, les difcours latins & les panégyriques qui suivirent cette cérémonie.

Cet hommage d'une grande ville, & les fêtes qui l'avoient accompagné suffirent sans doute pour occuper toute l'attention de la plupart des princes qui y assistèrent. Chré-

tien trouva encore le temps de voir Hambourg en observateur, de s'y CHRE-instruire de ce qui faisoit la source de sa prospérité, & de remonter aux causes qui empêchoient les villes de son royaume de prendre une part plus active à son commerce & à sa navigation. Il forma dès-lors le projet de lever ces obstacles, & des qu'il fut de retour en Jutlande il voulut mettre la main à l'œuvre. Pour cet effet il fit ordonner à toutes les villes de cette province d'envoyer des députés à Horsens, où il devoit les inftruire de ce qu'il méditoit en leur faveur. Mais la noblesse en conçut aussitôt les plus grandes allarmes. Elle craignit qu'on ne fit passer aux habitans des villes le droit qu'elle avoit de trafiquer immédiatement & librement de ses denrées avec l'étranger. Des fénateurs accoururent auflitôt de tous les côtés à Hattersleben où étoit le roi, pour lui demander ce qu'il se proposoit. Le roi les reçut avec quelque impatience; il leur répondit cependant qu'il n'étoit question que de protéger & de relever le commerce des villes de Jutlande qui se faisoit tout entier par le canal

CHRE-TIEN IV.

des villes anséatiques au préjudice évident de ses sujets. Cette réponse ne calma point les inquiétudes de la noblesse & du sénat, & leur opposition prévalant enfin sur le zèle du prince & le bien du royaume, le plus utile des projets demeura sans exécution.

Chrétien ne renonça pas cependant à faire du bien parce qu'il ne pouvoit faire tout celui qu'il défiroit. Il poursuivit son grand objet par les voies qu'on ne pouvoit lui fermer. Il continua à faire tous ses efforts pour relever fon royaume, l'enrichir, le défendre, l'embellir. L'établissement d'un nouvel arsenal dans la capitale répondoit à toutes ces différentes vues. Il y fit travailler avec activité: & bientôt on vit s'élever près de la mer de vastes bâtimens où se fabriquoient toute sorte d'armes, & où les vaisseaux de guerre pouvoient venir charger aisement toutes les munitions de guerre dont ils avoient besoin. Des magasins pour les munitions de bouche furent conftruits dans le voifinage. A une autre extrémité de Copenhague le roi traçoit dans le même temps le plan

d'un vaste jardin & d'un château de plaisance qui fut nommé Rosenbourg. CHRE-C'est dans ce séjour qui fut continuellement embelli par ses soins, & on peut dire en quelque façon de sa main même, qu'il séjournoit le plus souvent & qu'il termina ses jours. Rosenbourg renfermé depuis dans l'enceinte de Copenhague est aujourd'hui le lieu où font dépofés les joyaux de la couronne, & ses jardins en sont un des plus agréables ornemens.

Il ne perdoit point cependant la Norvège de vue. Il présidoit cette même année à la grande cour de justice qui se tenoit à Bergen, & y examinoit le travail des juges qu'il avoit chargés de la réforme des loix. Ces juges avoient achevé leur ouvrage; mais le roi ne le fit publier qu'après l'avoir encore soumis à la censure des sénateurs & des plus habiles jurisconsultes. Après avoir pris ainsi toutes les précautions qu'un prince se doit à lui-même & à ses peuples dans cette fonction si importaute, Chretien fit imprimer & mettre en exécution ce nouveau code, dans toute l'étendue de la Norvège : car on pouvoit l'appeler nouveau,

CHRE-TIEN IV. 1604.

quoique le fond en fut ancien. C'étoit le premier code imprimé qu'eut ce royaume, le seul qui désormais dût avoir force de loi : il avoit fallu l'adapter aux changemens qu'avoient éprouvés la religion, les mœurs & les usages. On y avoit ajouté de nouvelles dispositions. Celles qui étoient relatives à la religion avoient été supprimées, & pour y suppléer le roi faisoit travailler à la compilation d'une nouvelle ordonnance eccléfiastique qui ne fut achevée & pu-V. Pauf. bliée que trois ans après (en 1607). Saml. af. Cet ouvrage fut confié aux évêques

Love T.3. de Norvège, & l'ordonnance ecclésiastique de Dannemarc leur servit de modèle. En même temps il ordonna aux professeurs de l'université d'en dresser une pour les écoles. Il s'y étoit glissé divers abus, surtout en Norvège où faute de bonne inftruction, les parens envoyoient sou-vent leurs enfans faire leurs études chez les jésuites des Pays-Bas. Les dangers que cette pratique pouvoit avoir pour la religion protestante allarmèrent le roi. Il fit défendre à tous ses sujets d'avoir aucune communication de cette espèce avec ces

religieux intrigans & ambitieux, & à leurs élèves de s'établir en quel- CHREque lieu que ce fut de ses états.

1604.

Cependant du côté de la Suède les inquiétudes & les défiances du roi ne faisoient que s'accroître. Charles venoit de consommer la révolution qui excluoit pour jamais fon neveu Sigismond & sa postérité du trône de Suède, & il y montoit à sa place, ou plutôt il ajoutoit le titre de roi au pouvoir souverain qu'il exerçoit déjà depuis long - temps. Malgré tous les troubles qui avoient agité ce royaume les accroissemens de sa puissance étoient sensibles. Il éprouvoit les heureux effets de l'acquisition d'une partie de la Livonie conquise sous les derniers règnes. Cette fertile province pouvoit déformais verser dans la Suède le superflu de ses grains, & une partie des laboureurs Suédois que la culture d'un fol ingrat occupoit auparavant pouvoit se dévouer au métier des armes. Le commerce qui fe faisoit par Revel & les autres ports de cette province n'avoit pas des influences moins heureuses sur la marine des Suédois. Elle s'étoit

accrue au point de devenir redoutable: des guerres continuelles avoient CHRE-TIEN IV. formé chez eux d'habiles officiers de terre & de mer, & cette nation 1604. qui depuis ses anciennes irruptions s'étoit tenue renfermée dans la presqu'isle qu'elle habite, cette nation qui étoit presque oubliée des peuples que ses ancêtres avoient vaincus, faisoit présager par cette première conquête, qu'elle alloit de nouveau s'en faire redouter.

> Charles IX, c'est ainsi que se nommoit le nouveau roi de Suède, sentoit toutes ses forces, & souhaitoit une guerre étrangère par politique peut-être & du moins par ambition. Il envahissoit lentement des provinces, qu'on regardoit en Dannemarc comme relevant de tout temps de la couronne de Norvège : il y faisoit lever des tributs; il exigeoit des actes de soumission des habitans : enfin il ne tarda pas à prendre le titre de fouverain de ces provinces (1), tan-

<sup>(1)</sup> Il ne le prit proprement qu'en 1607 lorsqu'il fut conronné à la diète d'Upfal, Ce ne fut aussi qu'à cette époque qu'il fut reconnu en Dannemarc en qualité de roi. Il se fit alors nommer Charles IX roi de Suede, des

dis que d'un autre côté il exerçoit un empire absolu sur les côtes de CHRE-Livonie, au grand préjudice du com-TIEN IV. merce & des priviléges des Danois

& des autres nations.

Chrétien IV n'eut pas hésité à s'opposer dès ce moment à ces entreprises, si son sénat & sa noblesse l'en cussent laissé le maître. Il les avoit assemblés à Odensée pour leur en faire la proposition; il avoit voulu les allarmer sur ces premières usurpations d'un prince encore à peine affermi sur son trône, usurpations qui en annonçoient de nouvelles & de bien plus dangereuses quand le temps & le succès l'auroient rendu plus puissant & plus hardi. Mais la noblesse ne voulut point s'effrayer d'un danger qui lui parut douteux & éloigné. La plupart des fénateurs

Goths '& des Vundales, des Finlandois, des Careliens, des Lapons de Nordlande, des Cajaniens & des Esthoniens en Livonie. Ce titre de roi des Lapons qui dut paroitre ridicule alors comme aujourd'hui, & que ses succesfeurs méprisèrent, dévoiloit trop bien les vues de ce prince pour que Clrétien n'en fut pas allarmé & irrité. C'est ce qui paroitra dans la fuite quand je rendrai un compte plus détaillé de cette affaire.

furent aussi d'avis que la guerre n'étoit pas nécessaire, qu'elle pouvoit TIEN IV. être dangereuse, que le royaume 1604. n'avoit rien à craindre, & que d'ailleurs il étoit hors d'état dans le moment présent de subvenir à une dépense extraordinaire. La suite des événemens pourra feule nous apprendre lequel des deux partis étoit le

L'activité du roi fut donc obligée

plus sage.

de se tourner vers d'autres objets. Ses grandes connoissances dans la géographie & la navigation lui infpirèrent le désir de découvrir vers le Nord quelque nouvelle terre, & furtout de chercher ce vaste continent de Grænlande découvert & peuplé par des colonies de Norvégiens vers la fin du dixième siècle, fréquenté par des mariniers de la même nation jusques dans le quatorzième, très-connu dans cet intervalle par le commerce qui s'y faisoit, & cependant dès-lors tellement abandonné & oublié qu'on n'en savoit plus le chemin, ni la

fituation, ni la destinée. Ce n'étoit pas la première fois qu'on tentoit de retrouver cette co-

Voyez l'introl'hiftoire de Dannemare, Chap. XI.

lonie. Eric Valkendorf Archevêque de -Drontheim en avoit formé le projet CHRE-fous le règne de Chrétien II. Sa dif-TIEN IV. grâce & son exil ne lui permirent pas de l'exécuter. Chrétien III y envoya des vaisseaux qui n'eurent pas plus de bonheur. Un nommé Magnus Henningson employé par Fréderic II arriva jusqu'à la vue des côtes. Un accident dont il ne rendit pas un compte vraisemblable l'empêcha, ditil, d'y aborder. Tous ces obstacles n'arrêtoient point un prince animé du désir de connoître, & de cet amour de la gloire qui sont toujours les plus fortes passions des ames élevées. Il avoit fortement à cœur de faire cette découverte. Son premier soin fut de faire venir d'Angleterre un marin nommé Knight qui connoissoit les mers du nord. Cet homme partit de Dannemarc avec trois vaifseaux commandés par Lindenow. Ils se séparèrent à une certaine hauteur, & les uns & les autres arrivèrent sur les côtes de Granlande, s'y arrêtèrent quelques jours, virent les sauvages de ces contrées, & en prirent trois qu'ils emmenèrent avec eux. Mais foit qu'ils n'eussent reconnu

1604.

1605.

CHRE-

1605.

que la côte de l'ouest & le détroit de Davis, soit que leurs recherches TIEN IV. eussent rencontré d'autres obstacles, ils ne remplirent point le principal but de leur voyage, puisqu'ils n'acquirent aucune lumière sur l'ancienne colonie dont les établissemens les plus considérables étoient sur la côte de l'est vis-à-vis l'Islande. C'étoit là en effet qu'étoit la ville de Garde siège d'un évêque, la ville d'Albe & le monastère de St. Thomas appartenant aux dominicains.

> Le rapport qu'ils firent au roi ne fit qu'irriter sa curiosité. Il résolut de faire de plus grands efforts l'année suivante; & en effet il renvoya au printemps Lindenow avec cinq vaifseaux qui relachèrent en divers endroits (à ce qu'il paroît fur la côte occidentale). Ils y virent par-tout des naturels du pays, mais aucune trace de Grænlandois Norvégiens. La défiance qu'avoit inspiré à ces sauvages l'enlévement de quelques-uns des leurs dans le précédent voyage, nuisit beauconp au succès de celui-ci. Ils se tiurent sur leurs gardes, & après plusieurs tentatives inutiles pour former des liaisons avec eux, Lindenosy

Lindenow ne croyant pas devoir s'expofer au danger d'une descente, retourna CHREen Dannemarc sans avoir rien fait TIEN IV. qui répondît à l'attente du roi & du public. Les tentatives qui se firent encore à diverses reprises sous ce règne n'aboutirent pas à un plus heureux fuccès.

1605.

Dans le même temps nous trouvons le roi occupé à conduire en personne un secours au duc de Brunfwick son beau-frère. Ce prince vouloit réduire la ville de ce nom, fondée par ses prédécesseurs, & la résidence de ses ancêtres; mais qui s'étoit depuis rendue indépendante de sa maison par la protection des empereurs, & surtout par le moyen de son commerce & de ses alliances avec la ligue anséatique. Cette ligue la défendit encore cette fois contre les efforts des deux princes. Elle foudoya un corps de troupes qui les obligea d'autant plus aisément à renoncer à cette entreprise que la plupart des états voisins en craignoient le succès, & que l'empereur s'y op-posoit du moins par ses menaces. Le roi n'en retira donc que l'avantage d'y acquérir l'expérience que peut Tome VII.

CHRE-TIEN IV. 1606.

donner une campagne. Il retourna dans ses états, mais il y séjourna peu, & l'été fuivant il alla rendre visite à son autre beau-frère Jaques I, roi de la Grande-Bretagne.

On se persuada facilement dans le public que ce voyage avoit un but politique. On crut que Chrétien IV prenant à cœur l'état dangereux où se trouvoit la cause protestante en Allemagne & dans les Pays - bas, alloit solliciter son beau - frère de s'unir à lui pour la défendre. Villeroi fécretaire d'état de Henri IV, écrivoit à la Boderie ambassadeur de France en Angleterre : « quelques » personnes pensent que le roi de » Dannemarc engagera son beau-frère » à s'intéresser plus fortement aux » affaires des Pays-bas; & cela en » partie par haine pour la maison

Lettres » d'Autriche aux dépens de laquelle » il voudroit bien étendre sa puis-» fance, en partie pour l'avantage Villeroi & de Pui-» de la Grande-Bretagne & le bien Ant de la » de la cause commune. Mais nous » ne croyons pas qu'il puisse avancer

» beaucoup s'il a ce dessein. Le ro » Jaques est trop craintif, il n'aime Lettre 13.

» que le plaisir, & il évite la peine.

1606.

Henri IV écrivoit lui-même à son ambassadeur: « qu'il connoissoit bien CHRE-» toutes les ruses de l'Espagne qui » n'avoit fait la paix avec lui & avec » l'Angleterre que pour réduire d'a-» bord les Pays-Bas, & mettre en-» fuite les autres nations fous le » joug; qu'il étoit tout disposé à se » réunir au Dannemarc pour em-» pécher ce dessein; qu'on lui rap-» portoit que Friis grand chance-» lier de ce royaume étoit bien dif-» posé pour la France; que le roi de Dannemarc avoit aussi avec lui un » autre conseiller nommé Hubner (\*) » qui n'aimoit pas la maison d'Au-» triche »: fur cela Henri IV recommande à son ambassadeur de s'informer soigneusement des dispositions de Chrétien IV, & de faire tous ses efforts pour le décider en faveur de la France & contre l'Efpagne.

On peut inférer de-là que le roi avoit déjà quelque dessein de pren-

<sup>( \* )</sup> C'étoit fans donte Joachim Hubner chancelier des provinces Allemandes. On trouve fur Hubner divers détails intéressans dans l'ouvrage de M. Schlegel, particulièrement à la note 290.

CHRE-TIEN IV.

dre en main la défense de la liberté de l'Allemagne & de la religion protestante menacée par la maison d'Autriche; mais tout nous persuade en même temps qu'il n'y eut rien de fait ni de concerté dans ce but durant ce voyage. Jaques I resta ce qu'il étoit, soible, timide, irrésolu, peu touché des intérêts étrangers, ou sollement persuadé que ses harangues & ses négociations suffiroient pour en imposer à l'Espagne, & arrêter le cours des usurpations de l'Autriche.

Chrétien IV ne féjourna qu'un mois en Angleterre: son entrée publique à Londres sut des plus magnisiques, & sa bonne mine, son affabilité, l'adresse extraordinaire qu'il sit briller dans les joutes & dans les autres exercices des tournois qu'on lui donna, lui attirèrent les plus grands applaudissemens de la part des Anglois. Il étoit de retour en Dannemarc à la sin du mois d'Août.

1607.

Les prétentions des Suédois sur la Laponie, les nouvelles mesures qu'ils prenoient pour s'y établir, les autres sujets de mécontentement que donnoit leur souverain, tels surent les principaux objets qui occupèrent le roi à son retour. Il fit porter des CHRFplaintes au fénat de Suède fur ce TIEN IV. titre de roi de Laponie que Charles IX venoit de prendre. La réponfe du lenat ne fut pas fatisfaifante. Il posoit en fait que tout le continent au nord de la Suède lui appartenoit jusqu'à la mer, & que les isles seules jui bordent cette longue côte à est & à l'ouest du Cap Nord releoient de la Norvège. Sur ce prinsipe il se plaignit à son tour des isurpations des officiers du roi de Dannemarc & des actes d'autorité m'ils exerçoient sur le territoire de iuède.

Cette querelle s'envenimoit ainsi le jour en jour. Il y avoit cepenlant dans les conseils des deux molarques des hommes sages & modéés qui travailloient avec ardeur à en révenir les suites. Ce sut sans doute leur follicitation qu'ils convinrent e tenir un congrès à Wisinar, & de rendre pour médiateur Jules duc de trunswick beaufrère de Chrétien. On evoit travailler dans ce congrès à concilier fur les trois points prinipaux qui menaçoient la paix des

1607.

L iii

1603.

deux nations, l'usage des trois couronnes dans les armoiries, les limi-TIEN IV. tes de la Laponie, & la liberté de la navigation dans les mers de Courlande & de Livonie. Les ministres du duc de Brunswick & ceux de Dannemarc se rendirent à Wismar au jour fixé. Mais ni ce jour ni les trois fuivans les Suédois ne parurent point, & les Danois après s'être fait donner acte de leur comparution s'en retournèrent chez eux. A peine y étoient-ils arrivés qu'ils recurent des lettres des ministres de Suède datées de Wismar. Ils y accusoient les vents contraires de leur retard, mais l'excuse parut peu satisfaifante en Dannemarc, & ce malheureux incident y faifant mal augurer des vues secrètes des Suédois ne contribua pas peu à empêcher toute conciliation.

Pendant que cela se passoit le roi avoit des conférences secrètes avec le duc de Holstein - Gottorp sur ur fujet.également intéressant pour l'ur & pour l'autre. Ils avoient trop es fuyé de contradictions de la part de la noblesse de leurs duchés depuil le temps de leur première jeunesse

pour n'avoir pas désiré souvent dela rendre plus docile à leurs volon- CHRE-tés. Un danger plus réel encore TIEN IV. menaçoit la puissance de leur maifon dans ces provinces; c'étoient les partages multipliés qui s'en faisoient, partages dont on avoit fenti l'abus dans la plupart des grandes maisons de l'Empire, & qu'elles aspiroient toutes à abolir. Tout cela étoit, du moins en grande partie, l'effet des priviléges excessifs que Chrétien I avoit accordés aux états de ce duché, & surtout de ce droit d'élire leur duc qu'il leur avoit cédé, & qui avoit servi de fondemens aux vastes prétentions de ces états. Les deux princes réunirent donc tout ce qu'ils pouvoient avoir de crédit à la cour impériale pour en obtenir la permifsion d'établir le droit de primogéniture dans leur maison pour le duché de Holstein. Ils convinrent de conduire cette affaire dans le plus profond fecret. Non-seulement la noblesse des deux duchés unie par des traités & par un intérêt commun eut voulu s'y oppofer si elle en eut eu connoissance, mais elle eut encore été secondée par la noblesse Danoise qui jalouse de son

1608.

CHRE-1608.

droit d'élire ses rois ne les eut pas vus fans peine posséder le Holstein à un titre héréditaire. Le fecret fut gardé en esset autant qu'il en étoit besoin, & Carifius conseiller du roi en paroissant occupé d'une autre affaire follicita si efficacément en faveur de celle-ci, qu'il ne tarda pas à obtenir ce que fes maîtres défiroient si justement. L'empereur fit donc rendre un décret qui établissoit à perpétuité le droit en question pour le Holstein & ses dépendances, dans les deux branches de la maison, savoir la branche royale & celle de Holstein-Gottorp, de façon qu'à l'avenir les deux portions de ce duché qu'elles possédoient ne fussent pas sujettes à des partages nouveaux, mais passassent en entier au premier né mâle suivant le droit séodal reçu dans l'Empire, & que les cadets se contentassent d'un apanage. La connoissance de ce décret ne parvint au public qu'au bout de quelques années; & il ne fut communiqué formellement aux états de Holstein que dans la diète qu'ils tinrent en 1616, & dont il sera fait mention en son lieu.

La diète de Dannemarc que nous

voyons si rarement assemblée l'étoit cette année pour l'élection du jeune CHREprince Chrétien que le fénat avoit accordée au roi son père quelque temps auparavant. On a pu déjà obferver plus d'une fois que le sénat étoit en effet le maître de ces élections, & que ce qu'il avoit réglé à cet égard, les autres ordres du royaume étoient appelés plutôt pour en recevoir la notification que pour en délibérer. C'est ce qui parut encore dans cette occasion: les députés de la noblesse, du clergé & des villes s'étant rendus à Copenhague fur la convocation du fénat, s'afsemblèrent dans une falle du château, où le grand chancelier leur fit la proposition d'élire le jeune prince Chrétien, & les requit de faire dans deux jours une réponse. Au jour fixé Schlegel. les états reparurent de nouveau dans la cathédrale, mais l'affemblée ne délibéra point, & n'alla point aux voix. Au contraire elle resta dans un profond filence jusqu'à ce que les portes du chœur ayant été ouvertes, on la conduisit jusques devant l'autel. Là le fénateur Parsberg chargé des pouvoirs de la noblesse déclara

1608.

Lyfchander Ap. ad an.

1608-

1608.

en son nom qu'après de mures réflexions elle avoit résolu d'élire le prince Chrétien pour successeur au trône, & aussitôt on fit la lecture de l'acte d'affurance que le roi se proposoit de donner à la noblesse. Enfuite on demanda aux députés du clergé & des villes si leur résolution étoit conforme à celle-là, & il fut répondu en leur nom qu'elle l'étoit, qu'ils élisoient le prince, & qu'ils espéroient que leurs privi-léges leur seroient aussi confirmés. Cette déclaration fut suivie des acclamations univerfelles de l'assemblée, & deux jours après le roi fit remercier les états par son chancelier qui leur remit les actes d'affurance usités dans ces élections. Mais l'âge tendre du prince obligea de différer encore de deux ans la cérémonie de l'hommage qui exigeoit un voyage dans les provinces de Dannemarc, & en Norvège.

On verra dans la fuite que ce prince ne vécut pas affez long-temps pour monter sur le trône qu'on lui avoit promis. Heureusement que la famille royale recevoit presque en même temps un accroissement & un nouvel appui par la naissance d'un fecond prince. C'est celui qui sous Chretien IV. Le peuple ne pouvoit le 18me Mars le livrer à la joie que cet événement auroit pu lui causer dans d'autres circonstances. Il étoit affligé d'une peste cruelle qui exérça surtout ses ravages en Jutlande. On assure que dans cette province le quart des terres resta inculte saute de bras, & que de vastes campagnes abandonnées à cette époque n'ont plus été dès-lors que des bruyères stériles.

Cette même année le Dannemarc perdit le chancelier Arild Huitseld un de ses plus anciens sénateurs, mais qui feroit aujourd'hui oublié avec justice comme tant d'autres grands seigneurs, si satisfait de ses titres il n'eût rien fait de durable pour sa patrie & pour sa gloire. Depuis le siècle de Saxon le grammairien, c'est-à-dire, depuis le douzième siècle, l'histoire de Dannemarc seroit couverte des plus épailses ténèbres sans la peine que prit Huitfeld d'en fauver les monumens qu'il put recouvrer, de les configner dans un vaste recueil sous le nom de chroCHRE-1605.

nique de Dannemarc, de les éclaircir & de les publier, travail d'au-TIEN IV. tant plus louable qu'il ne trouvoit dans son pays ni chez ses prédécesfeurs ni chez ses contemporains aucun exemple qui put lui en faire naître l'idée, & que tout autre en eut été détourné sans doute par les grandes affaires qui lui furent si souvent confiées.

Une autre place de fénateur devint vacante par la retraite de Pierre Munck qui avoit été l'un des régens durant la minorité du roi, grand amiral, & enfin grand maréchal du royaume. Magnus Ulfeld fut fait à cette occasion grand amiral, & il entra tout de suite en possession de cette dignité en prenant le commandement d'une escadre de neuf vaisfeaux de ligne que le roi destinoit à protéger la navigation de ses sujets dans la mer Baltique. Les Suédois, comme on l'a vu, s'obstinoient à vouloir interdire à toutes les nations le commerce avec la partie de la Livonie où ils faisoient la guerre contre les Polonois & les Russes. L'amiral Danois avoit ordre de maintenir l'empire de son maître sur la

## DE DANNEMARC. Liv. IX. 253

mer Baltique, en assurant les vais-feaux de quelque nation qu'ils fuf- CHRE-fent contre toute forte de violences. TIEN IV. Bientôt on alla plus loin; & le roi les fit convoyer par des vaisseaux jusques dans leurs ports, n'en exceptant que ceux qui étoient effectivement bloqués par les Suédois. Ainsi chaque année ajoutoit quelques nouveaux sujets de mésintelligence aux précédens, & éloignoit davantage les esprits dans les deux nations. De son côté le roi de Suède s'appliquoit à faire fleurir la ville de Gothenbourg qu'il venoit de bâtir à l'embouchure du fleuve de Gothie, dans une situation avantageuse pour le commerce, & qui n'étant pas éloignée des frontières de Dannemarc & de Norvège donnoit de l'ombrage aux villes maritimes de l'un & de l'autre royaume. Il lui accordoit les priviléges les plus étendus, & entr'autres celui de pêcher sur les côtes de la Laponie Norvégienne. Des étrangers pouvoient même acquérir ce droit en prenant le pavillon Suédois & le titre de bourgeois de Gothenbourg, de façon que non-seulement Charles IX donpoit à ses sujets un droit de pêche

1609.

qu'on estimoit en Dannemarc n'appar-Chre- tenir qu'aux Danois & Norvégiens, TIEN IV. mais il en disposoit encore libérale-1609. ment en faveur de toutes les nations.

A la vue de toutes ces nouveautés Chrétien IV obtint enfin de son fénat un consentement à des mesures plus vigoureuses que celles dont ou avoit usé jusques alors sans aucun fuccès. Il envoya de nouvelles inftructions aux gouverneurs de la Laponie Norvégienne, leur enjoignant de veiller sur tous les mouvemens des Suédois, & d'avoir quelques troupes prêtes pour s'opposer à leurs entreprises, & repousser au besoin la force par la force. Charles IX parut craindre alors les suites de ces mesures. Il écrivit à Chrétien, & lui proposa de tenir encore un congrès sur les frontières, mais le roi qui n'avoit jamais obtenu par ces propositions & ces conférences que des délais & de vaines excuses, laissa cette lettre sans réponse, nouveau fujet de plainte auquel le prince Suédois ne fut pas insensible.

Persuadé qu'il n'y avoit aucune sincérité dans ces offres pacifiques, & que son voisin engagé dans d'au-

## DE DANNEMARC. Liv. IX. 255

tres guerres ne cherchoit qu'à gagner du temps, Chrécien continuoit à se CHREpréparer à tout événement. Il s'oc-TIEN IV. cupa surtout cette année à remettre fur le meilleur pied le service militaire auquel la noblesse étoit tenue dans ses états, comme dans tous les autres de l'Europe où le gouvernement féodal avoit subsisté. On sait que durant cet âge c'étoit une maxime recue chez toutes ces nations que les possesseurs des fiefs devoient servir en temps de guerre celui de qui ils les tenoient. Ce service se faisoit à cheval, & pour l'ordinaire en perfonne. Il étoit aussi établi presque partout que le vassal s'équippoit & marchoit à ses frois, mais qu'il n'é-toit obligé qu'à un service limité à un temps affez court, & que s'il fervoit plus long temps & hors de l'état, c'étoit au prince à l'entretenir & à le dédommager: mais on commençoit à s'appercevoir partout du peu d'utilité qu'on retiroit de cette noblesse plus brave que disciplinée, qui s'assembloit lentement, servoit tumultueusement, & se dispersoit souvent avant que d'avoir rien fait. On lui affocia d'abord des

1609.

CHRE-1609.

troupes réglées & foudoyées : & avec le temps il fallut établir le service TIEN IV. qu'elle devoit sur un pied assez fixe pour qu'on put y compter en tout temps. Ainsi au lieu que dans les temps anciens la noblesse n'étoit obligée à monter à cheval que quand quelque danger pressant engageoit le roi ou le grand maréchal à la convoquer, Fréderic II commença pendant la guerre contre la Suède à en exiger un service régulier & constant, & Chrétien IV n'eut pas moins à cœur ce nouvel établissement. Mais il lui restoit encore bien des choses à faire pour le rendre aussi utile qu'il pouvoit l'être, & ce ne fut qu'avec bien des peines qu'il y parvint. Tout gentilhomme fut donc taxé foit à raison de ses terres propres, soit à raison des fiess qu'il tenoit de la couronne à entretenir constamment un ou plusieurs cavaliers bien armés à ses frais, à proportion de ses revenus en terres dont il étoit obligé de donner un état exact. Il étoit aussi tenn de servir en personne en temps de guerre, & il y avoit si pen d'exceptions à cette règle que les hommes les plus confidérables du royaume.

ceux mêmes qui avoient été long-temps employés dans les affaires CHRE-civiles les plus importantes, venoient TIEN IV. en temps de guerre servir comme les autres dans cette armée. Elle étoit partagée en régimens, ou, comme on s'exprimoit, en étendarts d'environ 600 hommes chacun, commandés par un capitaine, & sousdivisés en douze compagnies qui avoient un lieutenant à leur tête. L'inspection sur cette troupe d'élite étoit confiée aux fénateurs qui chacun dans sa province devoit veiller à ce qu'elle fût bien entretenne, & en faire deux revues par an. Et le roi plus vigilant que personne s'acquittoit souvent lui-même de ce soin.

La Norvège étoit également fous ses yeux quoique séparée du Dannemarc par une mer orageuse. Il y étoit au printemps de l'année suivante, & il y avoit conduit fon fils afin qu'après avoir été élu en qualité de successeur, il pût joindre les fermens & les hommages des Norvégiens à ceux des Danois qu'il venoit de recevoir. On distingua dans cette cérémonie six députés des Lapons Norvégiens qui vinrent rendre

1610

hommage à leur maître, lui porter CHRE- HOMMINGE & l'exhorter à les défendre contre les Suédois qui vouloient rendre leurs provinces tributaires. En effet les officiers Suédois fe répandoient depuis quelque temps jusques sur les côtes, & extorquoient des tributs dans les mêmes lieux où les officiers du roi étoient en poffession d'en lever depuis un temps immémorial. Ainsi ce peuple malheureux & incapable de nuire qui dans son extrême indigence n'eut dû être connu de ses voisins que pour en recevoir des secours, ce peuple qui dans l'innocente simplicité de ses mœurs n'avoit point mérité d'avoir un maître, maintenant menacé d'en avoir deux, faisoit déjà les frais de leurs querelles, & se voyoit pourfuivi dans ses déserts par la cupidité & l'ambition de ses voisins.

Chrétien IV n'avoit pas besoin de ce nouvel avertissement pour songer à maintenir ses droits dans cette partie de ses états. Il y fit veiller avec une nouvelle exactitude, & il s'affermit dans le dessein de se préparer à une vigoureuse résistance. Il conclut avec les électeurs de Saxe & de Brandenbourg une alliance par laquelle les contractans s'engageoient CHREpour sept ans à la désense de leurs TIEN IV. états d'Allemagne. Il fit mettre en mer deux fortes escadres pour convoyer les vaisseaux étrangers jusques aux ports de Livonie & de Courlande que les Suédois vouloient tenir fermés, & il ordonna de faisir & de punir leurs armateurs, de maintenir enfin la liberté de la navigation dans la Baltique. Un vaisseau Suédois arrêté & conduit à Bornholm par l'amiral Ulfeld fut relâché fur une promesse de ne plus inquiéter aucun navigateur Danois ou étranger. Le fénat de Suède s'en plaignit à celui de Dannemarc comme d'une infraction au traité de Stettin. Mais cette lettre ne produisit aucun effet; seulement les amiraux Danois s'abstinrent de convoyer les vaissaux marchands destinés pour Riga, parce que cette ville étoit effectivement affiégée par les armées de Suède.

La conduite du roi de Suède dans tout le cours de cette affaire n'est pas aisée à expliquer. A en juger par ses instances réitérées auprès du roi & du sénat de Dannemarc, il

- femble qu'il désirât sincérement d'é-CHRE- viter une rupture. Cette même année TIEN IV. il écrivit encore lui-même dans cette 1610. vue aux fénateurs; il envoya même Werving à Chrétien, le prince Gustave Adol-Carl. 9. phe son fils avec une lettre pressante. Histor se-II lui députa ensuite plusieurs sois nare Del. Il de chancelier de fa cour & d'autres personnes. Il semble d'ailleurs

que les circonstances devoient lui faire une loi de cultiver l'amitié de ce voifin, pendant qu'il étoit en guerre avec les autres. La fortune qui avoit si long-temps secondé les armes des Suédois en Livonie sembloit les abandonner depuis quelque temps. Charles IX se trouvoit engagé dans les guerres civiles de la Russie: ses peuples étoient épuisés par de longs efforts, & dont le fruit étoit pour leur maître plus que pour eux, sa noblesse étoit mécontente, ses tréfors dissipés, & lui-même sentoit le poids de l'âge, & éprouvoit des infirmités qui présagent une sin prochaine. Enfin la crainte bien plus que l'amour lui répondoit de l'obéiffance de ses sujets. Et malgré cela il persistoit à donner de continuelles allarmes au roi de Dannemarc en

s'affermissant dans ses projets relativement au commerce maritime de TIEN IV. la Livonie, & aux limites de la Laponie Norvégienne. A ce dernier égard furtout il est difficile de le trouver équitable ou fincère. L'exacte impartialité dont nous nous fommes faits une loi, nous en fera chercher la preuve, non dans les manifestes & les relations des Danois, mais dans les aveux des historiens Suédois les plus dignes de foi. De ce nombre est affurément Werwing auteur de mémoires originaux puisés dans les meilleures fources. Il réfulte clairement de son récit que les entreprises de Charles IX en Laponie qui donnoient tant d'inquiétude au Dannemarc étoient autant de nouveautés & de choses jusques alors inconnues, qui ne tendoient par conséquent qu'à troubler le possesseur actuel dans la jouissance d'un droit qui ne lui avoit point été contesté. V. « En 1610, an mois de Juillet, dit T. II. p. " Werwing , le roi Charles envoya 215. n Morner & d'autres à Titisfiord ( fur » les côtes de la Laponie ) afin de » commencer à y lever en son nom des

o tributs sur les Lapons de la côte,

» dans la même quantité & valeur; » foit en argent foit en marchandi-FIEN IV.» fes, que le roi de Dannemarc y saisoit lever auparavant ». Il ajoute qu'en cas de résistance Morner devoit y retourner en forces pour se faire obéir. Ainsi les Suédois ne pouvoient pas réclamer une ancienne & tranquille possession de ces provinces, ( comme ils le firent bientôt après dans leur manifeste ) du moins pour la partie de cette vaste & stérile contrée qui s'étend le long des côtes de l'Océan septentrional. Et quand Charles IX y faisoit lever des tributs au mois de Juillet de cette année, quand il y ordonnoit la construction d'un port, il ne devoit pas être furpris que les propositions pacifiques qu'il faisoit en même temps en Dannemarc y parussent suspectes, que ses lettres & ses envoyés y suffent mal accueillis.

Il étoit temps cependant que Chré-tien & son sénat justifiassent une conduite qu'un plus long silence eut fait mal interprêter; car ils laissoient depuis long-temps fans réponse les lettres des Suédois que ce procédé blessoit vivement. On avoit voulu en Dannemarc ne répondre qu'une fois & avec toute l'étendue qu'exigeoit CHREune matière aussi importante. C'est TIEN IV. ce qui fut fait dans un écrit en forme de lettre adressée au nom du roi au sénat & aux états du royaume de Suède. Toutes les plaintes des Danois sont exposées au long dans ce manifeste, mais avec modération; & les menaces qu'il contient sont ménagées & indirectes. Le roi de Suède n'en fut pas moins offense; il le fut surtout de ce que cet écrit n'étoit pas adressé à lui, mais à ses sujets, avec lesquels, disoit-il dans sa ré-ponse au roi, Votre Majessé sait bien qu'elle n'a rien à démêler, ensorte que S. au R. cette manière d'agir n'a pu avoir d'autre motif que de porter atteinte à notre le 11 Déc. autorité royale, & à l'honneur & au lustre de notre royaume. Dans une autre lettre de la même date adreffée au roi de Dannemarc il répète les mêmes plaintes, & semble s'indigner de ce qu'étant un roi couronné, légitime & encore vivant, on s'est adressé au sénat & aux états de son royaume, qui ne seroient pas les maitres, ajoute-t-il, même après notre mort, puisqu'après nous il reste encore

dn R. de de D.

1610.

trois héritiers légitimes de notre cou-CHRE- ronne. Il n'est pas douteux que ce dernier incident n'ait été une des causes qui contribuèrent le plus à rendre toute réconciliation impossible. Il est encore vrai que dans nos idées actuelles le roi de Dannemarc n'avoit pu faus bleffer les droits de son voisin faire intervenir ses sujets dans sa querelle. Mais mille exemples autorifoient alors cette conduite, & il paroît bien étonnant que Charles IX en ait fait des plaintes, tandis que lui-même adressoit des lettres au fénat de Dannemarc, & même à quelques - uns de ses membres en particulier, tandis que dans la conftitution des royanmes du Nord, les sujets avoient été tant de fois les arbitres des querelles de leurs fouverains, & les garans de leurs engagemens. Peut-être que Charles IX étoit blessé de ce que la lettre étoit adressée, non au sénat seulement, mais encore aux états de son royaume. Il ne fait point cependant cette diftinction dans sa réponse, & nous ne faurious voir que cette circonstance fut d'un affez grand poids pour jusflifier

tifier toute la gravité des imputations qu'elle contient.

Tout ce qu'on trouve à ce sujet TIEN IV. dans l'histoire de Puffendorff ne doit point être admis fans examen. Cet écrivain intéressé ou prévenu adopte trop facilement tout ce qui peut être à la charge du Dannemarc. Sa par-

1611.

tialité paroît furtout bien sensiblement dans le récit d'un autre événement qui, selon lui, sut de la part de Chrétien IV une infraction ouverte au droit des gens & une première hostilité contre les Suédois. Il s'agit d'un ambassadeur que le roi Jaques I envoyoit en Suède & en Dannemarc pour offrir ses bons offices & travailler à la réconciliation des deux rois. Ce ministre nommé Jacques Spens fut attaqué à son retour de Suède près de Varberg en Hallande, sur les frontières du Dannemarc où il venoit exécuter sa commission. Son bagage fut pillé, quelques-uns de ses domestiques blessés ou tués, & luimême n'échappa qu'avec peine. Les historiens Anglois & Danois ne font aucune mention de ce fait; mais nous ne le révoquons pas en doute à cause de cela. Il est aussi probable Tome VII.

TIEN IV.

que Spens tomba entre les mains de quelques voleurs sur des frontières où l'on commençoit à assembler des troupes, qu'il est extraordinaire qu'on ait pu attribuer cette violence au roi de Dannemarc. Comment se persuadera-t-on qu'il eut voulu insulter un monarque puissant, son allié, son ami, son beau-frère en insultant son ambassadeur dans le moment même où il venoit à sa cour lui offrir ses bons offices, & lui donner des preuves de l'amitié de son maître?

Le manifeste que Chrétien adresfoit aux états de Suède contenoit. comme je l'ai observé, une longue déduction de tous ses griefs contre leur roi & fon gouvernement. Les pièces justificatives, telles que les lettres que les deux monarques s'étoient écrites se trouvoient à la suite, ou furent imprimées séparément. Les Suédois de leur côté publièrent, suivant l'ufage, des apologies de leur conduite; & enfin les déclarations de guerre qui suivirent de part & d'autre résumèrent toutes les raisons fur lesquelles chaque parti fondoit la justice de sa cause.

Ces pièces contiennent en effet

#### DE DANNEMARC. Liv. IX. 267

bien des choses propres à répandre du jour sur l'origine & les motifs CHREde cette guerre, & nous en avons TIEN IV. emprunté divers faits importans. Mais avant que de rendre compte des événemens qu'elle produisit, il ne sera pas inutile de revenir encore une fois à ce sujet, & de donner une idée plus exacte de la Laponie dont la possession étoit le principal objet de la querelle, & dont la plupart des lecteurs pour qui nous écrivons n'ont peut-être lu que des relations très-défectueuses.

La Laponie est une des plus vastes contrées de l'Europe, & ce n'est pas exagérer que de dire qu'elle est au moins égale à la France par son étendue. Elle est depuis long-temps partagée entre les couronnes du Nord, le Dannemarc, la Suède & la Russie qui ont subjugué en dissérens temps & rendu tributaires ses habitans indigens & peu belliqueux dans les parties les plus voisines de leurs frontières. Ces peuples quoique différens entr'eux à quelques om Gamgards paroissent venir de la même lenord. origine, & il est très-probable qu'elle &c. p. eur est commune avec les habitaus 123.

1611,

Schanings Forfag.

CHRE-1611.

de la Finlande & les Samoyédes. Le nom de Lapons n'est point celui qu'ils se donnent à eux-mêmes: ce mot qui désigne un peuple errant n'a été donné comme furnom qu'à la partie d'entr'eux qui n'a point de demeures fixes. Ils s'appellent eux-mêmes du nom de Same qui se rapproche beaucoup de celui de Samoyédes, & de celui de Suomi que les Finlandois se donnent dans leur langue. Il y a lieu de croire qu'anciennement cette nation a été plus nombreuse & plus florissante, & qu'elle s'étendoit plus au midi dans les diverses provinces de la Scandinavie, lorsque des colonies venues de Germanie ou de Scythie repoussèrent les Lapons dans les contrées les plus septentrionales & les plus stériles de cette grande presqu'isle. L'histoire nous a conservé quelque souvenir d'un temps où les Lapons formoient encore des états indépendans, gouvernés par des rois de leur nation. Le royaume de Biarmie qui s'étendoit à l'ouest & surtont à l'est de la rivière de Duina qui va se perdre dans la mer blanche, est celui qui a subsisté le plus long-temps. Les autres parties de la

#### DE DANNEMARC. Liv. IX. 269

1611.

Laponie & principalement celle qui s'étend le long des côtes de l'Océan CHREétoient déjà conquises avant que ce royaume fut détruit, car les Normands ou Norvégiens foumirent de bonne heure cette partie maritime, & déjà dans le neuvième fiècle leur domination s'étendoit le long des côtes jusques à la mer blanche (1). Ils s'y maintinrent dans les âges suivans, y levèrent des tributs, y établirent une pêche considérable, y eurent des villes ou des bourgs, & entr'autres Vardhuus qui paroît avoir été fortifié très-anciennement.

Les Suédois ne commencèrent que vers la fin du treizième siècle à exercer quelqu'empire sur les Lapons. Cenx qui étoient leurs plus proches voisins, c'est-à-dire ceux qui habitoient sur les bords du golphe de

M iii

<sup>(1)</sup> C'eft ce qui réfulte de plusieurs preuves rapportées dans le favant ouvrage de M. Schaning qu'on vient de citer; & en particulier de la relation du voyage d'Otter Norvégien de naissance, qui fut employé par Alfred le Grand au neuvième siècle, pour tenter de découvrir un passage aux Indes par la mer du Nord. Ce voyage curieux a été publié en Anglo-Saxon & en latin par Buffeus à Copenhague en 1733.

1611.

Bothnie furent les premiers qu'ils assujettirent. Leur roi Magnus Ladu-TIEN IV. las voulant favoriser cette conquête fans en faire les frais, promit à ceux de ses sujets qui voudroient poursuivre les Lapons dans leurs déserts, la jonissance perpétuelle des tributs qu'ils en exigeroient. Ceux qui s'afsocièrent pour cette entreprise confervèrent long - temps en effet les droits les plus étendus sur leurs conquêtes. Ils en étoient les gouverneurs & les juges; ils y levoient à leur gré des tributs pour lesquels ils ne payoient qu'une légère redevance à la couronne de Suède. Enfin ils abusèrent de cet empire comme presque toutes les compagnies que l'appas du gain a formées, & que le fuccès rend puissantes : Gustave Vasa instruit de leurs vexations anéantit leurs priviléges, & déclara que la Laponie Suédoise relèveroit immédiatement de sa couronne. Ses successeurs la firent gouverner par des baillifs on intendans, Enfin Charles IX dont l'attention se portoit par présérence fur ce qui pouvoit augmenter ses revenus, s'occupa beaucoup des moyens d'en tirer un meilleur parti,

#### DE DANNEMARC. Liv. IX. 271

soit en faisant lever des tributs dans des cantons qui n'en avoient encore CHREpoint payé aux Suédois, foit en exi-TIEN IV. geant de ses Lapons de nouveaux impôts, tels qu'une dixme de leur pêche, de leur chasse & de leurs

troupeaux.

Avant que les Suédois pensassent à faire des conquêtes en Laponie il n'étoit pas naturel qu'on s'occupât beaucoup des limites de la Suède & de la Norvège de ce côté-là. Des déferts immenses, & un peuple libre & fauvage séparoient les deux états. Depuis la fin du treizième siècle jusques à l'union de Calmar qui confondit les prétentions des trois royaumes l'intervalle fut court, & il étoit inutile de régler ces limites pendant que les trois royaumes unis sous un seul chef n'avoient rien à se disputer.

L'état du Nord durant les temps qui suivirent la dissolution de cette union ne permit guères de s'en occuper davantage : ainfi jusques au commencement du dix septième siècle on n'avoit rien déterminé à cet égard.

Mais la possession tranquille & non interrompue de toute la côte peudant sept siècles au moins, étoit

CHRE- pour les Norvégiens un titre incontestable, s'il y a parmi les hommes
1611. des titres incontestables & des droits
facrés. Nous avons prouvé par l'aveu
même des meilleurs historiens Suédois que les nouveautés vinrent du
côté de Charles IX. C'est assez dire
de quel côté vinrent les premières

injustices.

C'étoit encore avec raison qu'on prenoit ombrage en Dannemarc de ce nouveau titre de roi de Laponie que Charles ajoutoit au sien. Il est certain qu'il s'attribuoit par-là assez clairement un droit sur toute une contrée dont il ne possédoit qu'une partie. Chrétien IV ne voulant point lui donner ce titre, cet incident envenima encore leurs querelles en faifant resuser audience à des ministres, & des réponses à des lettres qui auroient pu procurer le retour de la paix.

Une guerre entreprise pour se conferver ou s'arracher des déserts à jamais inhabitables, des marais glacés, & le droit cruel de partager avec les plus innocens & les plus indigens des hommes les peaux des

animaux fans lesquelles ils périroient; une guerre sanglante due à de tels Chre-motifs paroîtra d'abord sournir un TIEN IV. sujet égal de reproches pour les deux partis. Accoutumé à pardonner aux injustices que de grands intérêts ont fait commettre, le public réserve d'ordinaire toute sa sévérité pour condamner sans pitié celles qui n'ont qu'un objet de peu de valeur. Il n'est que trop vrai que cette guerre, comme presque toutes les guerres, n'avoit point en effet un objet qui put la justifier aux yeux de cette vertu épurée qui devroit seule gouverner ce monde, si ce monde étoit destiné à être le séjour du bonheur. Mais en prenant la balance ordinaire pour peser les motifs qui mirent les armes à la main de Chrétien IV, on les trouvera pent-être plus graves qu'ils ne le paroissent d'abord. S'il avoit laissé à son voisin le temps de se mettre en possession de la partie de la Laponie qu'il menaçoit d'envahir, le royanme de Norvège auroit bientôt perdu une étendue de côtes de près de 150 lienes de France en longueur, sur une largeur considérable. Les Sué-

dois auroient par cela même étendu

CHREtout-à-coup leur empire de l'extrémité du golphe de Bothnie à l'Océan
feptentrional: ils auroient partagé
avec les Norvégiens la pêche qui se
fait sur ces côtes: enfin le roi auroit

feptentrional: ils auroient partagé avec les Norvégiens la pêche qui se fait sur ces côtes: ensin le roi auroit perdu, & les tributs qu'il y levoit, & les péages qu'on exigeoit des vaisseaux qui alloient en Russie par la mer blanche comme un équivalent de ce qu'ils devoient payer au détroit du Sund lorsqu'ils prenoient la

route de la Baltique.

La plupart des guerres qui se font en Europe depuis deux ou trois siècles n'ont pas eu de plus graves fujets; & celle-ci avoit encore d'autres objets importans, comme le différend sur les trois couronnes, sur la libre navigation de la Baltique, sur la possession de l'isle d'Oeset que les Suédois réclamoient comme une portion de la Livonie demembrée par furprise. Il n'est donc pas besoin de supposer à Chrétien IV un dessein & une espérance secrète d'envahir le royaume de Suède à la faveur des troubles qui l'agitoient, & de l'épuisement où de longues guerres l'avoient jeté. Cette imputation de

Werwing & de Puffendorff ne paroît pas suffisamment prouvée. Chrétien CHRE-IV n'ignoroit pas sans doute que la Suède avoit encore des forces trèsrespectables à lui opposer, & qu'ayant été presque sans cesse en guerre depuis le temps de Gustave Vasa, elle ne manqueroit ni de troupes aguerries ni de généraux expérimentés. D'ailleurs la guerre que Charles IX faifoit alors aux Polonois & aux Russes ne lui étoit pas fort à charge dans le moment actuel. Les Polonois étoient occupés tout entiers des affaires de Russie, & l'armée que Charles avoit envoyée dans ce pays - là pour y foutenir le parti du Tzar Zuski étoit peu nombreuse & presque toute composée d'étrangers. Enfin n'est-il pas bien évident que si le roi de Suède eut été dans une situation à craindre la perte de sa couronne, il ne se seroit point obstiné à resuser à un si dangereux ennemi les légères fatisfactions qu'il lui demandoit? N'auroit-il pas du moins tâché de gagner du temps en envoyant ses ministres au congrès de Wismar?

Les étrangers souvent plus sincères ou plus éclairés que les natio-

1611.

1605.

naux jugèrent bien différemment des CHRE-TIEN IV. 1611. Peleus nière guerre de Snède.

motifs qui dirigeoient les deux monarques. « Charles IX avoit espéré, » dit un historien François contem-» porain, de traiter les états de son de la der-» voisin comme les siens, & son des-» sein étant de s'emparer de tout le » Nord, il commença par s'attribuer » la fouveraincté de toute la Lapo-» nie, quoique la plus grande par-» tie en ait appartenn depuis les plus » anciens temps aux rois de Danne-» marc ». Ainsi ce projet secret d'envahir tout le Nord étoit attribué par les historiens à l'un ou à l'autre prince, suivant le parti que chaque écrivain avoit embrassé, & probablement ni l'un ni l'autre monarque ne se berçoit de cette chimérique espérance. Le ressentiment, la honte de céder, la crainte de donner trop d'avantage à ses rivaux par sa facilité, le danger de paroître avouer de la foiblesse, l'intérêt secret de quel-que courtisan, une vague espérance de gloire & de conquête, voilà les motifs les plus communs de nos guerres modernes, & ceux qui eurent fans doute le plus de part à celle-ci. Mais il est temps d'en raconter les

# DE DANNEMARC. Liv. IX. 277

événemens, & de laisser au lecteur le foin d'étendre ou de rectifier ces CHREréflexions.

1611.

On a vu que Chrétien IV avoit pris dès le commencement de son règne les plus fages mesures pour mettre son royaume en état de défense. Il avoit fait à cet égard tout ce qu'avoient pu lui permettre des ressources bornées de plusieurs manières. Les priviléges que fa noblesse lui opposoit sans cesse n'avoient pas été le moindre obstacle que ses armemens avoient rencontré. Il avoit fallu solliciter aussi les états des duchés, qui dans une diète tenue à ce fujet accordèrent un subside extraordinaire moyenant des reversales pour la sûreté de leurs immunités. Le réhaussement du péage du Sund & des douanes des ports fournit une autre ressource. Enfin au printemps de cette année le roi se vit en état d'agir avec des forces de terre & de mer très confidérables pour un fiècle où l'on n'avoit pas encore trouvé le secret d'armer des nations entières. Dès l'année précédente il avoit envoyé dans la Baltique deux esca. dres qui faisoient ensemble vingt-

neuf vaisseaux de guerre. Il en eut bien davantage quand la guerre fut CHRE-TIEN IV. déclarée, & le cardinal Bentivoglio 1611. assure dans ses lettres que le roi n'employa pas moins de cinquante à foixante vaisseaux pendant tout le temps qu'elle dura. Un autre histo-hist de la rien étranger nous donne une idée guerre de de la grandeur de ces vaisseaux en

difant « qu'il y en avoit plusieurs Suède p. 274. » dans la flotte Danoise qui par leur

» groffeur & leur beauté pouvoient » être appelés les merveilles de l'O-» céan, que quelques-uns étoient de » vrais châteaux flottans, & por-» toient jusques à 80 canons de fonte. » que l'équipage étoit dans le meil-» leur état, & parfaitement bien

» armé & entretenu ».

A l'égard de l'armée de terre elle étoit partagée en deux corps : le premier étoit composé de seize mille Danois & de quatre mille étrangers, favoir deux régimens d'infanterie Angloise & Ecossoise & deux régimens de cavalerie Allemande. L'autre réservé à la défense de la Norvège étoit de douze mille Norvégiens bien exercés, dont huit mille reftoient dans les provinces du midi

# DE DANNEMARC. Liv. IX. 279

& quatre mille dans celles du Nord. Les principaux officiers à qui le roi CHREdonna le commandement de ses trou-TIEN IV. pes étoient Sehested grand maréchal du royaume qui avoit acquis de l'expérience au service de divers princes, George duc de Lunebourg coufin germain du roi, & auteur de la branche royale & électorale de fa maison, prince qui ne respira toute sa vie que pour les armes, Gerhard Rantzow gouverneur de Holstein, un Ahlefeldt, un Brahe, enfin un gentilhomme Ecossois nommé Sinclair qui s'établit en Dannemarc, & y fervit avec distinction.

L'armée étant prête à sc mettre en marche Chrétien envoya, suivant la coutume ancienne, un héraut d'armes signifier au roi de Suède qu'il lui déclaroit la guerre. Cette déclaration datée du quatorzième d'Avril n'avoit rien de particulier, mais le héraut ne fut pas reçu comme l'usage le prescrivoit. Au lieu de le conduire au roi de Suède, on le mena de lieu en lieu, on le retint plus de fix mois, on le maltraita, & souvent il fut en danger de sa vie. S'il en faut croire un historien

CHRE-1611. Peleus

du temps, Charles IX espéroit que Chrétien suspendroit les hostilités jus-TIEN IV. ques à ce que la déclaration de guerre lui eut été remise. S'il eut cette vaine espérance, elle ne fut pas de longue durée : Chrétien ayant satisfait à l'usage autant qu'il dépendoit de lui, partagea son armée en deux corps, envoya l'un fous les ordres de Sehested du côté de Halmstadt en Hallande, & marcha lui-même avec huit à dix-mille hommes de pied & cinq mille chevaux à Christianopel en Blekinge où étoient fon artillerie & fes principaux magasius. De-là il se remit incessamment en marche, pénétra en Suède par Bromsebro, & alla camper devant Calmar au commencement de Mai.

Peu de jours après on vit arriver un héraut d'armes du roi de Suède chargé de déclarer la guerre au Dannemarc. Il refutoit d'abord dans son manifeste les allégations contenues dans celui des Danois, il foutenoit que la plus grande partie de la Laponie relevoit de sa couronne, & que ses vaisseaux n'avoient troublé la navigation de la Baltique que pour

empêcher qu'on ne portât des fecours à ses ennemis. Ensuite il exposoit Chreles griefs qui l'avoient, disoit - il, obligé à se faire justice par la voie des armes. Ces griefs étoient que le roi de Dannemarc continuoit à porter les trois couronnes dans ses armes; qu'il retenoit Sonnenbourg dans l'isle d'Oesel; qu'il levoit des impôts fur les sujets de la couronne de Suède en Laponie, qu'il avoit accordé sa protection à des Suédois qui s'étoient enfuis de Suède pour éviter la peine due à leur trahison; qu'il favorisoit le commerce maritime de ses ennemis; qu'il avoit adressé des lettres aux sujets de Suède comme si c'eut été aux siens : que l'ambassadeur d'Angleterre avoit été maltraité dans ses états; qu'il avoit défendu aux villes anséatiques de commercer avec la Suède. Le lecteur est maintenant en état de juger si ces plaintes sont fondées en tout ou en partie. A l'égard de la dernière il étoit vrai que Chrétien IV avoit fait déclarer aux villes maritimes d'Allemagne qu'il ne fouffriroit point qu'elles envoyassent aucune sorte de provisions en Suède; mais cette déclara-

1611.

tion étoit une suite de la guerre, & il ne se l'étoit permise qu'au mo-TIEN IV. ment où il l'avoit jugée inévitable. 1611.

Cependant la ville de Calmar fut bientôt investie, & ce siége commencé avec la plus grande célérité fut poussé avec une égale vigueur. Le roi défiroit vivement de fignaler ses premières armes par cette conquête importante. En effet Calmar étoit estimée une des villes les plus considérables de la Suède. Elle étoit la capitale de la Gothie méridionale, la clef de cette partie du royaume, & fon plus sûr boulevard du côté du Dannemarc. Elle avoit une forte citadelle & un port très - fréquenté dans le détroit qui la fépare de l'isle d'Oelande, & qui est un sûr asyle pour les vaisseaux. Il n'est pas étonnant que ce siège ait autant excité l'attention du public, & que devant influer infiniment fur toute la fuite de cette guerre elle en ait pris le nom de guerre de Calmar par lequel nous la distinguerons dans la suite à l'exemple des historiens.

La garnison de cette ville étoit de près de 1700 hommes de troupes réglées, sans compter la bourgeoisse

qui dans ces temps-là étoit toujours en état de rendre d'utiles services: CHRE-l'artillerie en étoit belle & nom-TIEN IV. breuse: la citadelle ou le château étoit très-fort, & le secours n'étoit pas éloigné. Charles IX s'avançoit avec un corps d'armée; son fils Gustave Adolphe avec un autre; le duc d Ostro-Gothie avec un troisième, & leur réunion alloit bientôt former une armée d'environ 24 mille hommes, bien supérieure par conséquent à celle que Chrétien avoit devant Calmar.

Cette raison faisoit faire à ce prince les plus grands efforts pour presser le siège. Les tranchées ne pouvoient être ouvertes qu'avec peine dans un terrain pierreux; elles le furent cependant malgré les forties des affiégés; & l'artillerie ayant commencé à battre avec succès le corps de la place, le roi conduisit lui - même ses foldats fur la brêche, & fit donner l'assaut dans la nuit. Après une opiniâtre réfistance la garnison abandonna la ville aux Danois, & se jeta dans la citadelle avec la bourgeoisie & ses meilleurs effets.

Cet affaut ne leur coûta qu'une

1611.

centaine d'hommes ; Palle Rosencrantz s'y distingua surtout par sa bravoure; il fut le premier qui gagna le haut

du rempart.

La ville abandonnée de presque tous ses habitans fut livrée au pillage pendant quelques heures; & la citadelle fut attaquée aussitôt après du côté de terre. Un des premiers coups qui en partit fut fatal au jeune Othon Brahe, officier de la plus grande espérance, & qui fut universellement regretté. Un boulet de canon le tua à côté du roi dans le moment qu'il conjuroit ce prince de ne point exposer sa personne au seu terrible des affiégés.

Pendant que cela se passoit, & que Chrétien IV étoit allé donner des ordres pressans à Copenhague, Charles IX & fon fils étoient venus camper à Risby près de Calmar avec toute leur armée. La position des Danois devenoit embarraffante. Ils avoient à craindre d'être affiégés à leur tour dans la ville qu'ils venoient de prendre. Le duc George de Lunebourg & les deux Rantzow qui commandoient en l'absence du roi prenant conseil de leur courage allèrent

au devant de l'ennemi, & l'attaquèrent avec la plus grande résolution. CHRE-Ce combat fut sanglant, mais chaque parti s'en attribua l'avantage. Lucas Krabbe l'un des généraux Danois y fut tué; Tonne Brahe blessé mortellement. Peu de jours après le roi revint prendre le commandement de son armée, & sans doute lui amener quelques renforts, mais ils ne suffisoient point pour qu'elle eut quelque forte de proportion avec celle des Suédois, ensorte qu'il fut obligé de rappeler incessamment le grand maréchal Schefted & les troupes qui étoient sous ses ordres.

Ce général avoit été envoyé en Hallande avec ordre d'essayer de pénétrer en Suède de ce côté - là, & de se rendre maître de Jonkaping en Smalande, Il étoit en effet entré dans cette province, il y avoit occupé Nylase, & il pouvoit s'y promettre de plus grands succès lorsqu'il reçut l'ordre de rejoindre le roi. Il se hâta de garnir ses principaux postes sur les frontières de Hallande, & de se rendre à Calmar; mais il n'y arriva qu'après une marche longue & pénible de 18 jours. Pendant ce temps-là

1611.

CHRE-TIEN IV. 1611.

divers événemens importans avoient occupé la scène. Le jeune Gustave Adolphe n'étoit pas resté oisif, & son premier exploit en faisant présager ce qu'il seroit un jour, avoit coûté aux Danois une des places les plus importantes qu'ils eussent dans le voissinage. En rassemblant toutes ses forces sous les murs de Calmar, Chrétien s'étoit yn obligé d'affoiblir les tien s'étoit vu obligé d'affoiblir les garnisons des places voisines, & en particulier celle de sa nouvelle ville de Christianople qui n'en étoit distante que de sept milles. L'officier qui y commandoit apprenant que des partis Suédois s'étoient montrés dans son voisinage, & craignant quelque surprise écrivit au camp pour demander du secours : sa lettre tomba entre les mains de Gustave Adolphe par la perfidie du messager. Comme elle ne laissoit aucun doute sur la foiblesse de la garnison de Christianople, & fur les craintes du commandant, le prince prit la réfolu-tion de le surprendre en répondant au nom d'un général Danois qu'il lui envoyeroit la nuit suivante le renfort dont il avoit besoin. Cette seinte réponse fut envoyée par le même

## DE DANNEMARC. Liv. IX. 287

traître qui avoit apporté la lettre, & le commandant ne se défiant de CHRErien ne fit point lever le pont par TIEN IV. lequel il devoit recevoir ce secours. A minuit Gustave Adolphe s'approcha de la ville avec un corps de 1500 hommes dont 500 qui marchoient les premiers portoient l'uniforme Danois, & paroissoient poursuivis par des cavaliers Suédois. Il passa le pont sans être reconnu, fit sauter la porte, & pendant que le reste de sa troupe s'avançoit il se jeta sur la garnison qui surprise en désordre fut taillée en pièces, sans que ni le commandant ni un seul homme en échappât. Les vainqueurs ne s'en tinrent pas là. Malgré la défense expresse du prince ils massacrèrent tous les habitans qui se présentèrent à eux, hommes, femmes & enfans. Ceux qui voulurent s'enfuir par les autres portes furent la plupart écrasés; d'autres périrent en se précipitant du haut des remparts, plusieurs en voulant s'ensuir par eau dans des bateaux qui ne pouvoient contenir tant de monde. Après s'être emparés d'un riche butin les Suédois se retirerent en mettant le seu à cette

malheureuse ville qui sut réduite en CHREun monceau de cendres dans l'esrien IV. pace de quelques heures. Mais peu de jours après le roi y envoya une garnison plus nombreuse qui reprit possession de ses ruines, & s'y for-

tifia du mieux qu'elle put.

D'un autre côté les deux armées étoient toujours en présence l'une de l'autre, chacune dans un camp retranché, les Danois appuyés sur Calmar, & occupés à en battre la citadelle par le seul côté dont ils pouvoient approcher. Les Suédois postés avantageusement sur une hauteur voisine, s'essocient de resserve les Danois, & de jeter du secours & des vivres dans la citadelle.

Il n'étoit pas possible que les chofes restassent long-temps sur ce pied. Charles IX ne pouvoit ignorer que Schessent avec le corps qu'il commandoit étoit sur le point de joindre l'armée Danoise. Il avoit déja voulu l'attaquer dans son camp, mais on lui avoit persuadé sans doute d'attendre de nouveaux secours. En esset une escadre de 18 vaisseaux & de 8 galeres ne tarda pas à paroître devant Calmar, débarqua dans la citadelle

1611.

citadelle une grande quantité de provisions qui commençoient à lui man- CHREquer, avec un renfort de deux mille TIEN IV. hommes la plupart François, Ecoffois & Irlandois, & un nouveau commandant nommé Sum ou Sommeofficier qui avoit servi avec distinction dans les guerres de Livonie & pour lequel Charles avoit une estime

particulière.

La position du roi de Dannemarc devenoit ainsi de plus en plus dangereuse. Malgré les renforts qu'elle avoit reçus, son armée étoit considérablement diminuée par le fer & par les maladies. L'armée de Sehefted n'étoit point encore arrivée, & pour affiéger la citadelle de Calmar. pour en défendre la ville, pour occuper un camp dont le front étoit très-étendu, Chrétien n'avoit guères plus de sept ou huit mille hommes en état de service. Charles IX réso. lut enfin de se prévaloir de tous ces avantages: le 16 Juillet il donna l'ordre d'attaquer le camp des Danois avec toutes ses forces, pendant que mille hommes se jeteroient de la citadelle fur la ville, & tâcheroient d'en chasser la garnison, L'at-

Tome VII.

CHRE-TIEN IV.

taque commença le jour suivant, & fut renouvellée à plusieurs reprises jusques au dix-huitième. Les Suédois eurent d'abord de grands succès : ils forcèrent les lignes des Danois, & prirent un des ouvrages de la ville; du côté de la citadelle les affiégés commandés par un officier Gascon nommé De la Ville firent une sortie qui fut d'abord aussi heureuse. Ils emportèrent les retranchemens qui séparoient la ville de la citadelle, pénétrèrent dans la ville; & y mirent le feu ensorte que dans peu de temps Calmar fut la proie des flammes. La garnison avant à la fois à combattre contre le feu & contre l'ennemi fut obligée de plier : La Ville la pourfuivit & s'avança jusques vers la tente du roi. Mais la présence d'esprit de ce prince, fa bravoure, & celle du duc George de Lunebourg rétablirent bientôt les affaires des Danois. Le roi les rallia, les reconduisit à Calmar, & prit poste en dedans de la porte où il fit élever à la hâte un retranchement, pendant que le duc George rentrant d'un autre côté avec un corps de troupes fraîches se jeta sur les Suédois, & en sit un.

grand carnage. Quinze cent Suédois resterent sur la place, les autres Chreregagnèrent avec précipitation la TIEN IV. citadelle, & la ville, ou plutôt l'amas de ses cendres, sut reconquis par les Danois. La gloire qu'ils s'acquirent dans cette journée fut le dédoinmagement de tout ce qu'ils avoient perdu dans l'incendie. Le roi s'y fit furtout un honneur infini. « Il ne le hist. de la » céda point, dit un historien étran-guerre de » ger témoin de ce qu'il raconte, 242. & » au héros qu'il disoit avoir choisi » pour modèle, au grand Henri IV. » Il tua plusieurs ennemis de sa main. » & se montrant toujours dans les » endroits les plus dangereux il don-

» battant comme un simple foldat ». Le même auteur nous le peint durant tout le temps de cette guerre comme un prince infatigable dans les travaux militaires, prenant part à ce qui se faisoit de plus pénible & de plus périlleux, ennemi de tout luxe & de toute mollesse, dormant armé, aidant quelquefois de sa main & encourageant par ses discours & ses bienfaits le soldat ou le travail. leur, se montrant toujours le pre-

» noit l'exemple aux fiens en com-

Peleus

Nij

mier & le dernier partout où la pré-CHRE- fence du chef peut être nécessaire TIEN IV. à l'exécution de ses desseins.

1611. Peleus

La bataille tendoit à sa fin lors qu'une grande partie du corps d'armée aux ordres de Sehested vint joindre l'armée, & mettre pour ainsi dire, la dernière main à sa victoire. Elle lui en assura du moins les fruits, & mit le roi en état de reprendre le foir même les tranchées qui avoient été ouvertes devant la citadelle, & dont les Suédois s'étoient rendus maîtres. Cette attaque fut sanglante, & coûta encore fix cens hommes à ces derniers. La garnison rebutée du mauvais fuccès de la journée ne remua point. Charles resta dans un immobilité pareille durant quelques jours; mais voyant que les Danois le resserroient de plus en plus, & occupoient des postes avantageux autour de lui, il prit le parti d'abandonner son camp à la hâte, dans le filence de la nuit & de se retirer à la faveur d'un brouillard du côté de Risby, où il alla reprendre le poste qu'il avoit déjà occupé, & qu'il fit retrancher avec un nouveau foin. Gerhard Rantzow le poursuivit, & lui

enleva quelques pièces de canon dans fa retraite: ce prince fut même sur CHRE-le point d'être pris ou tué dans une rencontre, & il reçut plusieurs coups dans ses habits. Deux jours après que la victoire se sut ainsi déclarée pour les Danois dans toutes les attaques fur terre, un de leurs amiraux Lindenow parut devant Calmar avec une escadre, & remporta aussi quelques avantages fur mer. Il laissa à la vérité échapper les vaisseaux Suédois qui étoient en station dans le détroit entre cette ville & l'isle d'Oelande; mais il leur prit dans la poursuite un vaisseau de guerre de 48 canons qui avoit échoné, il en enleva plusieurs d'un moindre rang, chargés d'artillerie & de munitions de guerre; & il facilità la prise de quelques petits forts que les Suédois avoient élevés sur les rochers dont cette mer est bordée.

1611.

La retraite du roi de Suède jeta la garnison de la citadelle de Calmar dans le découragement, pendant que de leur côté les Danois animés par leurs succès en recommencèrent le siége avec une nouvelle vigueur. On sit encore de part & d'antre un seu

CHRE-TIEN IV.

terrible pendant quelque temps; mais enfin la brêche étant déjà très-considérable, & la poudre commençant à manquer aux assiégés ils demandèrent à capituler. Le commandant Some s'étant fait donner des ôtages alla dans le camp Danois traiter des articles de la capitulation. Il obtint pour la garnison tous les honneurs de la guerre & la permission d'emporter les effets qui lui appartenoient en propre. Quatre vaisseaux de guerre du second rang qui étoient dans le port furent livrés aux Danois par le même accord. Ils trouvèrent de plus dans ce fort 127 pièces de canon de bronze, & une quantité de toutes sortes de munitions de bouche & de guerre à la réserve de la poudre. Cette dernière circonstance ne put justifier le commandant aux yeux des Suédois & de leur roi. Ils répandirent que féduit par l'or de leurs ennemis, il avoit fait jeter sa provifion de poudre dans la mer pour avoir un prétexte de se rendre. Cette imputation a trouvé créance auprès de la plupart de leurs historiens, & Puffendorff qui adopte toujours tous les bruits défavantageux aux Danois

la donne comme un fait constant. -Ce qui semble y donner quelque CHRE-couleur, c'est qu'après la réddition TIEN IV. de Calmar, Some passa au service de Chrétien IV, & eut part à ses bienfaits. Mais quand on considère que Charles IX à la nouvelle de la perte de Calmar se livra publiquement à ses emportemens ordinaires, qu'il fit confisquer les biens de Some, que cet officier de l'aven des Suédois avoit servi jusques alors avec la plus grande fidélité, & mérité toute la confiance de son maître durant les guerres de Livonie, qu'il écrivit ensuite à Charles IX pour se plaindre des ennemis qu'il avoit à sa cour, pour lui demander des juges impartiaux devant lesquels il s'engageoit à prouver son innocence : quand on considère enfin, qu'il est constant par l'aveu des meilleurs historiens werving. des deux partis que la citadelle de Peleus. Calmar étoit mal pourvue, remplie de malades & de blessés, que la garnison n'ayant plus de secours à attendre ni de l'armée ni de la flotte étoit sur le point de se mutiner, qu'un des principaux ouvrages étoit ruiné, qu'on avoit promis à Some de lui

CHRE-TIEN IV. 1611.

envoyer dans trois jours un secours & un convoi qui n'arrivèrent jamais, on se persuade que Puffendorf auroit dû réfléchir qu'un brave officier ne devient pas aisément un traître, & qu'une perfidie de ce genre n'est pas si commune à la guerre que les calomnies le sont à la cour.

La conquêté de la ville & de la citadelle de Calmar fut suivie de celle de l'isle d'Oelande fituée vis-à-vis de cette ville. Sinclair y fut envoyé avec quelques centaines d'hommes qui s'emparèrent du fort de Borkholm sans beaucoup de peine, & obligérent les habitans à prêter serment de fidélité au roi. De là ce prince réjoignit son armée à Calmar. Ce fut dans cette ville qu'il reçut une lettre de *Charles IX*, qui prouve combien ce prince aigri par fa douleur & affoibli par une attaque récente de paralysie avoit peu conservé de liberté d'esprit & d'empire sur ses passions. Cette lettre étoit un dési conçu dans les termes les plus injurieux. Il disoit à Chrétien IV. « Tu » ne t'es pas conduit comme un roi » chrétien & qui fait cas de l'honneur, en violant fans raison le

» traité de paix de Stettin; en assié-» geant Calmar, en prenant fa cita-CHRE-» delle par trahison, en causant une » si grande effusion de sang.... Nous » espérons, ajoutoit-il, que le juste » juge punira toutes ces actions.... » Mais comme nous avons employé » jusques ici tous les moyens possi-» bles de te porter à un accomode-» ment, & que tu les as tous reje-» tés, à présent que tu es si près de » nous, nous voulons t'offrir l'ex-» pédient le plus court pour mettre » fin à nos différends. Présente - toi » donc, suivant l'ancienne & louable » coutume des Goths, & viens com-» battre avec nous en plein champ » avec deux de tes ferviteurs gens » de guerre & nobles de naissance. » Nous nous y rendrons austi nous » troisième sans cuirasse ni harnois, » seulement le casque en tête & l'é-» pée à la main. Si tu ne te rends n pas au lieu marqué, nous ne te n tenons plus pour un roi d'honneur, » ni pour un foldat ». Chrétien IV De Risby auroit sans doute été accusé avec Août. plus de justice de n'être pas un roi d'honneur, s'il eut accepté ce défi. Tout le monde pouvoit prévoir l'if-

1611.

E-

CHRE-TIEN IV. 1611.

fue d'un combat entre un vieillard paralitique & aveuglé par fa colère, & un prince à la fleur de l'âge, dont l'adresse & la force avoient fait l'admiration de tous ceux qui l'avoient vu dans les joutes & les tournois. Mais il faut avouer qu'il eut acquis plus de gloire dans cette circonftance s'il eut su conserver sa supériorité en répondant par une fierté noble & décente à une insulte dont la témérité ne pouvoit retomber que fur son auteur. Indigné du ton outrageant de cette lettre, des reproches de perfidie qu'elle contenoit, ce prince si estimable à tant d'égards mais qui ne sut jamais affez se rendre maître d'un premier mouvement ) rendit injures pour injures, & les entassa même dans sa réponse sans aucun respect pour lui-même. Il reproche d'abord à Charles IX dans cette réponse d'avoir le cerveau blessé, reproche d'autant plus cruel qu'il pouvoit être fondé jusques à un certain point. « Nous avons résolu. » lui dit-il ensuite, de te répondre » comme l'écho fur le même ton » dont tu nous as écrit. Tu ne dis » pas la vérité quand tu nous accu-

## DE DANNEMARC. Liv. IX. 299

» fes d'avoir rompu les traités.... CHRE-» La plus urgente nécessité nous a TIEN IV. » porté à cette guerre comme nous » sommes prêts à le témoigner au » jour du jugement où tu seras cité » aussi pour y rendre compte du fang » que tu as fait répandre & des » cruautés que tu as exercées con-» tre les foibles & contre tes enne-» mis.... Il n'est pas moins faux que » ce foit par trahison que nous ayons » pris Calmar & fa forteresse; nous » l'avons conquise avec honneur, & » c'est à toi à rougir de n'avoir pas » fu la secourir ou l'approvisionner » comme tu le devois. À l'égard du » duel que tu proposes, ton défi » n'a pu que nous sembler fort ridi. " cule. Malade du cerveau, & in-» firme comme tu l'es, tu es plus » fait pour rester auprès de ton seu & » de ton médecin que pour te bat-» tre avec nous. Rougis vieillard » extravagant d'attaquer un homme » d'honneur par des injures comme » les vieilles femmes à l'école des-» quelles tu les as sans doute appri-» ses. Cesse d'écrire, & si tu le peux » encore, agis; car j'espère avec » l'aide de Dieu que tu auras bien-N vi

CHRE-1611.

» tôt besoin de toutes tes forces. En » attendant fouviens - toi de nous p rendre notre hérault & nos deux » trompettes que tu as fait arrêter » contre l'usage de la guerre, & » par une suite de ton peu de sens. » Et ne t'imagine pas qu'en les mal-» traitant tu ayes vaincu les Danois » & les Norvégiens.... Telle est » notre réponse à ta lettre grossière » & malhonnête : de notre château » de Calmar le 14 Août ».

L'une & l'autre de ces lettres sont fans doute plus dignes des héros Grecs qui s'injurient si éloquemment dans Homère que de deux grands princes de ces temps modernes où l'on ne s'égorge plus qu'avec bienféance & politesse. Il est assez inutile d'examiner duquel des deux rois le procédé est le plus condamnable. Il est certain qu'on ne peut les justifier ni l'un ni l'autre, Charles IX d'avoir provoqué fon ennemi par une lettre infultante & un reproche de perfidie; Chrétien IV d'avoir renchéri fur ces reproches par des reproches encore plus fanglans, & de les avoir prodigués sans ménagement. Il faut cependant rejetter fur les

mœurs de leur siècle une partie de ce manque de bienséance qui révolte CHREsi fort dans le nôtre. Dans un temps TIEN IV. où les rois élevés en partie dans les camps étoient encore des foldats, ils étoient excusables d'en avoir la franchise & la dureté. Ce n'a pas été l'ouvrage d'un jour que de perfuader aux hommes que dans un métier où il est permis de piller, de brûler, & de massacrer ses semblables il ne l'est pas de leur dire ou de leur écrire des choses inciviles.

Chrétien suivit de près sa réponse, & marcha droit à Risby ou les Suédois étoient retranchés. Il les attaqua avec tant de résolution & d'acharnement que l'on combattit jusques au troisième jour presque sans cesser. Le carnage sut grand de part & d'autre, mais les Suédois y perdirent de leur propre aveu plus de monde que les Danois, quoique ceux - ci ne pussent réussir à forcer les postes avantageux qu'ils occupoient. Après ces diverses actions qui n'aboutirent qu'à faire répandre beaucoup de fang, Chrétien voyant la nécessité de donner du repos à son armée se rapprocha de Calmar.

\_\_\_

CHRE-TIEN IV. 1611.

qu'il pourvut de tout ce qui étoit nécessaire pour s'assurer cette importante conquête, & il en confia la garde à Sinclair. Les Suédois tentèrent de l'inquiéter durant sa marche, & un de leurs partis se jeta à l'improviste sur un corps de cavalerie que le roi commandoit luimême. Alors fa bravoure le fauva du péril le plus éminent. Il se battit comme le foldat le plus déterminé, blessa & fit prisonnier l'officier Suédois qui étoit à la tête du parti: & reçut si bien le reste de sa troupe qu'il n'en échappa qu'un très-petit nombre. Dès-lors les deux armées s'éloignèrent, & leurs pertes, leurs fatigues, les maladies, l'approche de la mauvaise saison les obligèrent à prendre des quartiers d'hiver. Le roi reconduisit sa flotte à Copenhague, laissant le commandement de l'armée, & de ses conquêtes à deux Rantzow & au grand chancelier Jacob Ulfeld. La mort venoit de le priver de Sehested qui par fa charge de grand maréchal avoit la principale autorité dans l'armée.

L'éloignement de la flotte Danoise sit naître à Gustave Adolphe la pen-

fée de reconquérir l'isle d'Oelande. -Il s'en approcha de nuit avec quel- CHRE-ques vaisseaux & un petit corps de troupes qui sécondés par les habitans furprirent les Danois, & se rendirent maîtres de Borkholm, la seule place de l'isle qui fut en état de faire quelque résistance. Le retour de la flotte Danoise empêcha les Suédois de rien entreprendre sur Calmar; mais l'isle resta en leur possession. Les Danois ne tardèrent pas cependant à se venger. Avant la fin de l'année, l'amiral Lindenow ayant joint une partie de sa flotte à l'escadre. Danoise qui croisoit depuis longtemps devant Elfsbourg, attaqua dans la rade voifine sept vaisseaux de guerre Suédois, s'en rendit maî-

Pendant que cela se passoit, de plus grands événemens occupoient la Suède. Le chagrin & les maladies avoient conduit Charles IX an tombeau. Sa mort faisoit passer à Gustave Adolphe l'aîné de ses fils une couronne dont ce prince devoit un jour porter la réputation à un point qu'on étoit bien éloigné de prévoir

tre, & les conduisit dans le port

de Copenhague.

1611.

CHRE-TIEN IV.

alors: comme il n'avoit que 18 ans, & que la majorité des rois de Suèdé étoit alors fixée à vingt - quatre, il n'entra point immédiatement en possession des droits de la royauté. La reine sa mère, le prince Jean son cousin & six sénateurs furent d'abord chargés, conformément aux dernières volontés du roi Charles, du gouvernement du royaume. Mais les états généraux connoissant mieux le jeune monarque ne laissèrent pas fubfifter long-temps ces dispositions. Ils jugèrent que la loi de la majorité n'étoit pas faite pour Gustave, & ils résolurent d'en avancer l'époque à l'imitation de la nature qui l'avoit doué d'un jugement prématuré. La reine sa mère digne d'avoir un tel fils se prêta sans peine à leurs vues, & par un défintéressement bien rare chez un sexe dont l'empire est toujours la plus forte passion elle abdiqua de bonne grâce la régence. Cet exemple fut suivi par le prince Jean & par les fénateurs, enforte que Gustave Adolphe sut revêtu d'une voix unanime de la suprême autorité. On remarqua comme une chose singulière & d'un bon augure pour la

### DE DANNEMARC. Liv. IX. 305

paix, que d'abord à son avénement ce prince supprimant le titré de roi CHREde Laponie que son père avoit pris le TIEN IV. premier, se contenta comme ses 1612. autres prédécesseurs de ceux de roi de Suède, des Goths & des Vandales, grand duc de Finlande, duc d'Esthonie . &c.

Le commencement de l'année sui- 29 Mars. vante fut un temps de deuil pour la cour de Dannemarc, à cause de la mort d'Anne Catherine de Brandebourg, qui pendant quinze ans d'une heureuse union avec Chrétien IV avoit donné l'exemple des plus folides vertus. Elle étoit née en 1575, & de fix enfans qu'elle avoit eus, elle ne laissoit que trois princes vivans.

Les deux armées n'attendirent pas le retour de la belle faison pour se mettre en mouvement. Au plus fort de l'hiver les Suédois se jetèrent sur la Hallande & y firent quelque butin, & les Danois pénétrèrent de deux côtés en Suède jusques à Vexia, qu'ils réduisirent en cendres avec plusieurs villages. Instruit de leur marche Guftave Adolphe partit promptement avec un corps de cavalerie, & pour mieux arrêter leurs progrès, il résolut de

1612.

porter la guerre dans le pays de sor ennemi. Il s'avança donc jusques er TIEN IV. Scanie, pillant, faccageant & brûlant tout ce qui se rencontroit sur la route, conformément à l'usage crue que les deux nations avoient adopté depuis long - temps. Après cela il investit Helsingbourg, place importante par sa situation sur le détroit du Sund, vis-à-vis d'Elseneur. Là ce prince si célèbre par sa prosonde connoissance de l'art militaire faillit à paver bien chérement l'inexpérience pardonnable à son âge. Gerhard Rant. zow le surprit à la faveur des ténèbres dans un bourg nommé Vahe, où le jeune monarque avoit son quartier, il tailla ses troupes en pièces, & le fuivit de si près, qu'il lui enleva Wrangel, maréchal de sa cour, plufieurs drapeaux, fon étendart royal, & une partie de ses équipages. Gustave ne se déroba qu'avec beaucoup. de peine, & à la faveur de la nuit; mais les Danois l'atteignirent le lendemain près du lac nommé Vydsa, défirent sa petite armée, & furent encore sur le point de le prendre luimême prisonnier. En esset le cheval de ce prince s'étant embarrassé dans

## DE DANNEMARC. Liv. IX. 307

les glaces, il alloit tomber entre les mains des Danois, lorsqu'un gentil- CHRE-homme de la maison de Bannier le sit monter sur le sien, & le sauva ainsi au prix de sa vie, car il fut tué dans le même moment.

Après avoir essuyé cet échec Gustave alla rassembler de nouvelles forces en Suède, laissant à son cousin Jean, duc d'Ostro-Gothie, un corps de troupes confidérable pour arrêter les progrès des Danois. Celui - ci n'y réussit que très-imparfaitement. Chrétien étant venu se mettre à la tête d'un corps de son armée entra dans la Vestro-Gothie, s'empara de Nylase & de Scara, autrefois la capitale du royaume de Gothie, ville considérable qui fut abandonnée aux flammes. Gustave n'étoit pas éloigné, & cette nouvelle l'obligea à presser ses préparatifs & sa marche. Il se hâta d'aller occuper les défilés par lesquels les Danois devoient nécessairement pasfer pour s'en retourner dans leur pays. Alors Chrétien IV fut à son tour daus un danger éminent. Il falloit ou périr, ou se frayer une route dans ce défilé occupé par l'ennemi. Il y réuffit à force de valeur, mais en s'ouvrant

cette route il fallut qu'elle fut teinte du sang de ses plus braves soldats & TIEN IV. officiers. François Rantzow, Barnecow, Rosenspar y perdirent glorieu-fement la vie. Le roi avec le reste 1612. de sa troupe atteignit Vardberg vers la fin de Février, mais il perdit Nylæse où il avoit laissé une garnison, en partie composée d'étrangers qui livrèrent honteusement la place. Tout ce qui s'y trouva de sujets du roi fut égorgé par l'ennemi dans une église où ces malheureux demandoient grâce. Après cela la ville fut brûlée, & Konghell eut bientôt après le même fort.

Le dégel qui furvint interrompit quelque temps toutes ces horreurs en rendant les chemins impraticables. Mais en même temps il ouvrit la navigation, & renouvella fur les deux mers des scènes semblables. Chrétien envoya une escadre sous le vice - amiral Daa bloquer le port d'Elfsbourg: une autre croisa devant Calmar, & l'isle d'Oelande. La flotte fuédoise parut un moment, mais sentant l'inégalité de ses forces elle retourna dans ses ports.

Au commencement d'Avril tout

### DE DANNEMARC. Liv. IX. 309

fut en mouvement; & sur terre comme fur mer on commença une CHREcampagne des plus meurtrières. Chré-TIEN IV tien fit la revue de ses forces de terre à Helfingbourg: elles n'avoient point encore été si considérables ni en si bon état. Il les partagea en deux corps. Le premier dont il prit le commandement en personne, & qu'il destinoit à faire le siège d'Elfsbourg, étoit de 18,000 hommes de pied & de deux mille cinq cent chevaux. Le second qui fut confié à Gerhard Rantyow étoit d'environ vingt mille hommes, & devoit marcher du côté de Calmar. Il y avoit dans ces armées beaucoup d'étrangers, des Anglois, des Ecossois, des François & surtout des Allemands. L'armée suédoise étoit composée de même : les Ecossois y étoient en très - grand nombre.

Dès les premiers jours de Mai Chrétien ouvrit la tranchée devant la forteresse d'Elfsbourg. C'étoit alors a place la plus confidérable que les suédois possédassent sur les côtes de a mer du Nord, & son port, sa force naturelle, fa situation sur un ocher élevé qui coupoit la commu1612.

nication entre le Dannemarc & la

TIEN IV.

Norvège, tout cela faisoit qu'Elfsbourg étoit estimé une des places les plus importantes de cette partie de l'Europe, le boulevard & une des clefs de la Suède du côté de la Vestro-Gothie, comme Calmar l'étoit du côté opposé. Le feu des assiégeans sut si vif, qu'en peu de temps les ouvrages extérieurs furent emportés, & le corps même de la place entamé. Cependant la garnifon foutint un premier affaut avec beaucoup de courage & de fuccès. Dans un fecond. les Danois ne réussirent pas d'abord beaucoup mieux; mais le feu ayant pris à une tour de bois qui faisoit! partie du rempart, & ses progrès menaçant d'autres bâtimens voisins, la garnison affoiblie & épuisée demanda à capituler. On lui accorda la liberté de se retirer tambour battant, enseignes déployées: mais toute l'artillerie, les munitions, fix vaisseaux de guerre qui se trouvoient dans le port furent laissés aux Danois. Cette garnison se trouva réduite à deux cent cinquante hommes. Le commandant Olaüs Strale étoit blesse dangereusement. On peut juger par-là avec

# DE DANNEMARC. Liv. IX. 311

combien peu de fondement il futaccufé d'avoir livré fa place par lâ- CHRE-

heté ou par trahison.

1612.

La perte de cette place entraîna elle de Guldburg, petite forteresse seu éloignée sur le fleuve de Gothie. On y trouva quantité de munitions le guerre & de bouche, & le roi ordonna qu'elle fut rafée. Enfin les Danois occupèrent aussi la nouvelle ville de Gothenbourg qui avoit été, omme on l'a dit, une des causes de a guerre par les priviléges que Chares IX fon fondateur avoit voulu lui lonner au préjudice de la Norvège.

Après avoir affuré ses conquêtes le ce côté-là, Chrétien marcha droit n Vestro-Gothie, résolu d'y chercher e roi de Suède, & de lui livrer ataille. Mais Gustave se sentant inféieur en forces l'évita toujours avec oin, & le défaut de vivres obligea es Danois à se replier sur leurs fronières, après avoir en divers succès le peu de conféquence, & fait quelues ravages dans la Vestro - Gothie. ls s'avancèrent cependant une feond I fois jusques à Jonkaping, ville ouhitérable de Smalande, que la garison abandonna à leur approche,

1612.

après y avoir mis le feu. Chrétien ne voulut point s'arrêter à faire le siége TIEN IV. de la citadelle avec une armée haraffée par tant de marches pénibles. & que les maladies & le défaut de vivres affoiblissoient de plus en plus Il la ramena donc une seconde sois près d'Elfsbourg, & en ayant laisse le commandement au duc de Lune. bourg, & à George Lunge, il alla ? Copenhague prendre en personne celui de la grande flotte qui préparoit.

> Lunge fut détaché avec cinq mille hommes pour pénétrer par la Norvège dans la Dalie, province limitrophe de Suède. Il s'en rendit maître, malgré toute la résistance qu'il y trouva, & y fit prêter hommage au roi; mais cette conquête fut bientôt abandonnée après qu'on eut emporté tout le butin qui put se trouver dans

un pays si pauvre.

Pendant que tout cela s'étoit passé, l'armée aux ordres de Rantzow n'étoit pas restée oisive. Elle avoit d'abord occupé le camp de Risby, visà-vis de Calmar, & emporté tode les forts & les redoutes que les Suedois y avoient fait élever. Bientôt après elle elle avoit repris l'isle d'Oelande à l'aide de l'escadre commandée par l'Enle.

Lindenow. La ville de Borkholm sur la citadelle n'en soutint pas moins un siège, & sa garnison ne se rendit qu'en stipulant sa liberté. Il fallut pour s'assurer de cette conquéte qui avoit déjà échappé une sois aux Danois, élever diverses redoutes pour contenir les habitans mal disposés

pour leurs nouveaux maîtres.

De retour fur le continent Rantzow conduisit son armée dans l'intérieur de la Suède. Il occupa les villes de Vesterwick & de Suaer - Kaping, qui, selon les rélations suédoises, furent brûlées par les Danois; mais sa marche sut bientôt ralentie par les mutineries continuelles des Allemands, par les maladies & furtout par la difette, fléau toujours inévitable pour les armées étrangères dans un pays si pen abondant. Gustave Adolphe & le duc d'Oftro - Gothie accouroient d'ailleurs au secours de leurs provinces; enforte qu'après quelques pillages & quelques rencontres dans l'une desquelles un parti Danois eut du dessous, ils s'en retour-

Tome VII,

\_\_

CHRE-TIEN IV.

nèrent camper fous Calmar, diminués d'environ quinze cent hommes, qui furent les victimes de la faim & des fatigues plus que du fer de l'ennemi.

La présence du roi avoit hâté l'armement de la flotte; mais cet armement étoit si considérable qu'il avoit été contraint d'y employer la plus grande partie de la faison qui permet de naviger dans les mers du Nord. Enfin le 11 d'Août, trente vaisseaux de guerre fortirent du port de Copenhague, & le roi en personne en prit le commandement, chose dont l'histoire offroit peu d'exemples avant lui, & qu'on n'a peut-être pas vue depuis. Résolu de combattre la flotte suédoise, il alla d'abord la chercher sur les côtes de Mecklenbourg & de Poméranie; ensuite sur celles d'Oelande, mais vainement; car à fon approche les Suédois avoient gagné leurs ports en grande hâte. Chrétien ayant pris à Calmar de nouvelles troupes remit en mer, & après quelques courses il fit voile droit à Stockholm. Cette capitale fituée dans l'endroit où le lac Meler s'unit à la mer Baltique par un long canal, est défendue contre les entreprises d'un ennemi par les écueils dont ce canal est rempli; & quel- CHRE-ques-uns de ces écueils sont même TIEN IV. fortifiés avec soin. C'étoit là que les vaisseaux suédois s'étoient mis en fûreté, & que Chrétien tenta de les attaquer : mais défendus par la forteresse de Vaxholm, ils s'obstinerent à garder ce poste avantageux, quoique l'amiral Danois leur eût fait offrir un combat en pleine mer. Ce défi resta Tans réponse, & le trompette qui en étoit porteur ne fut renvoyé qu'à la paix. Le roi mit pied à terre près de Vaxholm, & reconnut lui - même la place. Cette nouvelle allarma Stockholm, qui n'est qu'à deux lieues de distance, & suivant le récit d'un historien qui servoit alors dans l'armée danoise, les habitans de cette capitale parloient déjà de se rendre. Gustave Adolphe qui convroit Jonkaping avec sa petite armée sut obligé de voler au secours de Stockholm. Heurensement pour lui il venoit de recevoir un renfort de 1400 Ecossois qu'un négociant Hollandois avoit eu l'adresse de conduire des ports de Hollande en Suède au travers de la Norvège. Ce secours & la présence

CHRE-1912.

du roi rassurèrent les habitans de Stockholm. Ils se préparèrent même à EIEN IV. attaquer les Danois, mais la faison étant trop avancée pour que Chrétien pût tenter un siége au risque de voir sa flotte enfermée par les glaces, il se rembarqua, & content d'avoir opéré cette diversion & porté l'effroi dans le cœur des états de son ennemi, il remit à la voile, & dans son retour à Copenhague, il enleva plusieurs vaisseaux marchands qui portoient

des provisions en Suède.

Il peut paroître étonnant qu'une aussi petite troupe que celle des Ecossos dont on vient de parler, eut osé tenter de pénétrer en Suède au travers d'un pays ennemi de l'étendue de la Norvège. Mais ce royaume n'a que peu de largeur dans le voisinage de Drontheim où ils débarquèrent. La nécessité les forçoit à prendre cette route depuis que la prise d'Elfsbourg privoit les Suédois de leurs ports sur la mer du Nord, & la mauvaise conduite de Bilde qui commandoit à Drontheim favorisa fingulièrement l'audace de ces étrangers. Îl ne sut empêcher ni leur débarquement, ni leur passage, ni couvrir les

provinces de Herdal & de Jemtelande . qui confinent à la Suède, & dont les CHRE-habitans récemment subjugués n'obéissoient qu'à regret aux Norvégiens.

Un autre corps de troupes Ecoffoises n'eut spas un si heureux succès. Ils n'étoient qu'environ fix cent hommes commandés par Sinclair, & ils curent l'imprudence de débarquer plus au midi, & par conséquent dans une partie de la Norvège dont la largeur est considérable. Les paysans guerriers de ces provinces avertis de leur marche les attaquèrent dans des défilés, où ils périrent presque tous,

Tels furent les principaux événemens de cette seconde campagne, & les derniers que nous fournit l'hiftoire de cette guerre. Plusieurs indices avoient fait augurer qu'elle tendoit à fa fin. Le roi d'Angleterre qui défiroit ardemment d'avoir la gloire de pacifier le Nord, avoit envoyé des ambassadeurs à Copenhague & à Stockholm. Dès le commencement de l'été, ces ministres avoient offert la médiation de leur maître & proposé un armistice, mais Chrétien que la fortune des armes favorisoit, vouloit

O iii

CHRE-£612.

une paix qui lui affurât ses avantages, & non une trêve qui n'eût fervi TIEN IV. qu'à en interrompre le cours. Les. ministres Anglois ne se rebutèrent pas pour cela, & on parvint à perfuader aux deux partis d'ouvrir un congrès sur leurs frontières à Knarad & à Ulfsbeck : il ne devoit, disoiton, y être question que de l'échange: des prisonniers; mais le rang des perfonnes qui y furent envoyées fit juger qu'on y traiteroit des matières plus importantes. Gustave Adolphe fit un. nouveau pas : il écrivit à Chrétien pour lui témoigner qu'il étoit disposé à accepter les offres que le roi d'Angleterre & d'autres états lui faisoient de leur médiation, & pour l'assurer du désir qu'il avoit de la paix. Ces démarches jointes aux follicitations. des ministres Anglois ramenèrent peu-à-peu Chrétien à des sentimens. pacifiques. Tout ce qu'il apprenoit des dispositions secrètes des Hollanclois à son égard, ajoutoit un nouveau poids à ces motifs. Il avoit lieu de se défier des intentions & des projets de Barneveld qui gouvernoit alors cette république naissante, & déjà si formidable par sa marine. Il

#### DE DANNEMARC. Liv. IX. 319

favoit qu'il étoit question entre lui & les villes anséatiques d'une alliance CHREtrès-préjudiciable à ses intérêts. Les Lubeckois venoient d'avoir cette même année des démêlés férieux avec le Dannemarc, au sujet de la liberté de la navigation de la Baltique. Chrétien avoit voulu les empêcher de porter des provisions en Suède. Son amiral Ulfeld en étoit même venu à des hostilités, & quoique la prudence du fénat de Lubeck eût suspendu les progrès de ce seu naissant, un vif ressentiment l'entretenoit toujours dans leurs cœurs. Cet empire sur la mer Baltique que les rois de Dannemarc ont toujours regardé comme une partie de leur domaine, & que Chrétien exerçoit rigoureusement, unissoit donc les Hollandois & les villes anséatiques par un intérêt commun qui leur faisoit oublier leur ancienne rivalité. Le surhaussement des droits du Sund n'étoit pas moins défagréable aux Hollandois; & des menaces affez pen dé. guifées faisoient sentir à Chrétien qu'il étoit temps de prendre des précau. tions contr'eux.

De nouveaux plénipotentiaires se

CHRE-TIEN IV.

rendirent des deux côtés au lieu du congrès. C'étoient de la part du Dannemarc, le grand chancelier Früs & les fénateurs Parsberg, Brahe & Brok : de la part de la Suède, le chancelier Oxenstierne, le maréchal Horn, Bielcke & Steinbock, sénateurs. Dès le commencement de Décembre les conférences furent ouvertes en présence de Robert Amstruther & Jaques Spens, ambassadeurs du roi médiateur. Les principaux points qu'ils avoient à régler étoient encore en partie ceux qui depuis tant d'années troubloient la tranquillité du Nord, comme l'usage des trois couronnes dans les armes de Dannemarc, la liberté du commerce dans les ports & les villes de Suède, la possession de Sonnenbourg dans l'isle d'Oesel, à quoi il faut ajouter la dernière & la principale cause de la guerre, les limites de la Laponie du côté de la Norvège. Ces difficultés comme toutes celles qui ont duré long-temps étoient devenues si compliquées, que fans un désir très-sincère de la paix on cût pû confumer un temps infini à les discuter : mais si Chrétien qu milieu de tous ses succès souhaitoit

de les voir pour jamais éteintes, -Gustave Adolphe menacé par plusieurs CHREennemis dangereux, en guerre avec TIEN IV. la Russie & avec la Pologne, impatient de s'ouvrir une autre carrière, effrayé de voir les deux cless de son royaume, Calmar & Elfsbourg entre les mains des Danois, Gustave, dis-je. étoit encore plus décidé à se prêter à toutes les propositions supportables qu'on pourroit lui faire. Ce sont là les dispositions qui font le succès des négociateurs & souvent leur réputation. On disputa cependant beaucoup de part & d'autre, mais contre la coutuine, la dispute éclaircissoit les

Celle qui concernoit la possession d'Oesel étoit d'une plus grande conséquence que le peu d'étendue de cette isse ne le feroit d'abord supposer. Voisine des côtes de la Livonie où les Suédois étoient continuellement en guerre, elle les empêchoit de se rendre maîtres du commerce maritime de cette province, & d'en bloquer les ports à leur gré. Les vaisseaux étrangers ayant un lieu de resuge voisin & assuré dans Oesel, communiquoient aisément par ce

questions & applanissoit les difficultés.

Ov

CHRE-TIEN IV.

Voyez ci-deffus à l'année 1570.

moyen avec la Livonie. A la vérité la Suède avoit abandonné ses prétentions sur cette isle par la paix de-Stettin en 1570, mais c'étoit avec la clause qu'elle la cédoit à l'empereur & à l'Empire, comme un fief qui en relevoit & dont l'empereur seroit le maître de disposer ensuite en faveur du roi de Dannemarc s'il le jugeoit fondé à le réclamer. Cette affaire devoit se discuter dans un congrès qu'on devoit tenir l'année suivante,. & qui n'eut jamais lien. Les Suédoisse fondant sur l'inexécution de cette clause reclamoient l'isle d'Oesel, & prétendoient que les Danois n'avoient pu s'en rendre maîtres sans injustice. C'avoit été un des principaux griefs. allégués dans le manifeste de Charles IX. Mais il étoit, ce semble, difficile de prouver que les Danois dussent être responsables de cette inexécution à laquellé ils n'avoientaucune part, & qui remettoit les parties au même état où elles étoientavant la paix avec toutes leurs prétentions & tous leurs titres.

Les Danois fondés sur celui de la possession persistèrent donc à s'attribuer cette isle; & après quelques débats les Suédois sentirent qu'il falloit y renoncer, dans l'espérance CHREd'obtenir une meilleure composition fur des articles plus importans. L'efsentiel étoit en esset pour eux de se faire rendre les places qu'ils venoient de perdre, Calmar, Elfsbourg, Guldbourg, l'isle d'Oclande. Les Danois y consentirent, & ce point étant convenu, toutes les difficultés s'applanirent si promptement, que la paix fut signée le 26 Janvier de l'année fuivante.

1612.

Par le premier article le roi & la couronne de Suède cédoient au Dannemarc à perpétuité toutes les prétentions qu'ils avoient pu avoir sur l'isle d'Oefet.

1613;

Le second terminoit les longs démélés sur l'affaire des trois couronnes. L'un & l'autre état acquéroit la liberté de les écarteler dans ses armoiries, fans que le différend à ce sujet pût jamais être renouvellé, & sans que le roi de Dannemarc pût s'attribuer par là aucun droit sur le royaume de Suède, à l'égard duquel il s'en tenoit à la renonciation énoncée dans le traité de Stettin.

Par le troisième & le cinquième la

CHRE-TIEN IV.

Suède cédoit à perpétuité à la couronne de Dannemarc & de Norvège tous les droits, tributs, jurisdiction qui pouvoient lui avoir appartenu dans la partie de la Laponie qui s'étend le long de la mer du Nord, dans les provinces de Nordlande & de Wardhus depuis Titisfiord jusques à Waranger, (1) aussi bien que tous les revenus & tributs que la Suède avoit acquis des Russes dans les mêmes provinces, le domaine des mers qui les environnent, & généralement tous les droits quelconques que la Suède pouvoit prétendre sur ces provinces, depuis la mer jusqu'aux montagnes, dont les habitans seulement, & non ceux des côtes. restoient dépendans de la couronie de Suède. A l'égard du titre de roi ou de Seigneur de Laponie, Gustate Adolphe pouvoit le conserver, s'il le jugeoit à propos, pourvu qu'il ne

<sup>(1)</sup> Cette étendue est de près de 200 lieues de France, mais ce qui la rendoit beaucoup plus importante, c'est qu'elle privoit les Suédois de tout accès à la mer du Nord, parce que du côté de l'est, ce pays confinoit à la Laponie Ruffienne: ce font les limites qui fublistent encore de nos jours.

## DE DANNEMARC. Liv. IX. 325

prétendît pas désigner par là la partie de la Laponie Norvégienne qui CHREvient d'être spécifiée, mais seulement TIEN IV. celle qui continuoit à relever de sa couronne.

Le quatrième article assuroit aux sujets du roi de Dannemarc une entière liberté de commerce, & une exemption de tous droits d'entrée & de fortie pour leurs marchandises en Suède: & la même liberté étoit accordée aux Suédois dans les états da roi de Dannemarc. On n'exceptoix que l'entrée des liqueurs étrangères qui restoit soumise à certains droits.

Par le sixième article le roi de Suède se réservoit la liberté de rebâtir la ville de Cothenbourg; mais il ne devoit pas lui accorder des priviléges qui pussent nuire au conmerce des sujets du roi de Dannemarc, & à la douane du Sund.

Le septième accordoit aux Danois la liberté de commercer à Riga, excepté dans le cas où cette ville seroit essectivement assiégée par les Suédois.

Les articles suivants traitoient principalement de la restitution des conquêtes respectives. Celles des Sué£613.

dois se bornoient à la petite province: de Jemtelande limitrophe de la Nor-ZIEN IV. vège, & à quelques districts de la Laponie qu'ils devoient rendre. Les Danois promettoient de restituer au printemps la ville & la citadelle de Calmar, le fort de Risby, l'isle d'Oelande avec le château de Borkholm: ils cédoient aussi leurs autres conquêtes, comme Elfsbourg, Gothenbourg, Nylase & les autres territoi. res qui en relevoient, mais ces dernières cessions ne devoient s'effectuer qu'après l'entier paiement de la somme d'un million de Rixdalers, dont le roi & la couronne de Suède se reconnoissoient débiteurs envers le Dannemarc, comme d'une compensation pour la différence entre les conquêtes restituées. Cette somme devoit être payée dans l'espace de fix ans; & la forteresse d'Elfsbourg avec les autres places qu'on vient de nommer restoient jusques alors entre les mains du roi de Dannemarc avec leurs revenus & leurs dépendances.

A l'égard des vaisseaux, de l'artillerie, des munitions de guerre, &c. chacun restoit en possession de ce qu'il avoit entre les mains. Les prisoniers devoient être renvoyés fans Chrerançon: enfin le traité de Stettin TIEN IV. étoit confirmé dans tous les points auxquels celui-ci ne dérogeoit pas expressément; & l'on convenoit que le roi de la Grande-Bretagne, qui en avoit été le médiateur, feroit prié d'y joindre le sceau de sa garantie.

Tel étoit le contenu de ce traité connu dans l'histoire, tantôt sous le nom de paix de Knæræd, tantôt sous celui de paix de Siarad. C'étoient deux bourgs voisins, situés sur les frontières des deux royaumes à l'extrémité de la Hallande méridionale, & qui depuis le traité de Stettin étoient le rendez-vous ordinaire des ministres des deux nations dans les fréquentes conférences qu'ils avoient. ensemble.

Quoique les Danois n'eussent pas tiré de leurs succès tous les avantages qu'ils sembloient pouvoir s'en promettre, il est certain cependant que cette paix étoit glorieuse & utile pour eux, qu'ils y gagnoient le plus grand des biens qui puissent être le fruit d'une guerre heureuse : je veux dire, de nouvelles affurances pour leur tranquilité, foit par une fixaCHRE-

1613.

tion plus précise de limites, soit par la décision de divers points litigieux, TIEN IV. foit enfin par la réputation bien méritée que leurs armes avoient acquise. Aussi non - seulement toutes les semences de discorde avec la Suède parurent étouffées par cette paix; mais elle rétablit même entre deux rois qui ne pouvoient se connoître fans s'estimer, une amitié & une bonne intelligence bien rare chez des princes voifins, jeunes, ambitieux & guerriers.

Gustave Adolphe ayant assemblé les états généraux de Suède, leur fit approuver cette paix, & en obtint des subsides extraordinaires à l'aide desquels il sut en état de payer sur le champ au Dannemarc une partie de la fomme convenue. On lui remit successivement les places qu'il avoit perdues avec une égale bonne foi, & bientôt après ce jeune héros se dédommagea bien amplement de ses pertes par les conquêtes qu'il fit sur

les Ruffes.

Le roi de Dannemarc n'étoit pas moins dans le cas de fouhaiter que ses peuples fissent quelques efforts en sa faveur. Ceux qu'il avoit faits

lui-même pendant la guerre avoient épuisé ses ressource. Le sénat con- CHR E-voqué à Copenhague d'abord après TIEN IV. la paix, sentit la nécessité de lui continuer encore pour cette année & la fuivante les subsides qui lui avoient été accordés pendant la guerre. Mais pour les droits du Sund, espèce d'impôt levé principalement sur les étrangers, ils ne purent être continués comme ceux que payoient les sujets du roi. On les remit sur le pied ordinaire en temps de paix pour déférer aux représentations & aux prières de la plupart des états commercants. Les Hollandois avoient sollicité surtout cette réduction, & Chrétien la leur avoit accordée par égard pour les intercessions du roi Jaques son beau-frère: car d'ailleurs il avoit des préventions contre les chefs de la république, & disposé à les croire plus dévoués à Gustave qu'à lui, il leur rendoit défiance pour défiance. La liberté entière de la navigation de la mer Baltique étoit un des principaux objets de la politique des Hollandois. Il leur falloit dans le voifinage de cette mer un allié qu'ils pussent opposer au.

1613.

Dannemarc, tet les forces mari-times leur do pient de l'ombrage. TIEN IV. J'ai déjà parl ; de leur ligue avec .1613. les villes anséatiques, désormais trop

Voyez le peu puissantes pour inspirer aucune Corps Di. jalousie. Les traités qu'ils faisoient plom de avec ces villes pour la défense de Dumont. leur commerce & de leur navigation excitèrent toute l'attention du roi, quoiqu'il n'y fût point expressément défigné: & les allarmes qu'on en conçut en Dannemarc avoient été le motif de la continuation des subsides extraordinaires. Les mouvemens que fe donnoient les Lubeckois annoncoient affez en effet que la crainte feule les contiendroit. Les Danois avoient voulu les empêcher pendant la dernière guerre de porter des secours en Suède. Ils avoient saisi plusieurs de leurs vaisseaux dans cette vue; ils avoient même bloqué leur port, & diverses hostilités s'étoient commises à cette occasion. Les Lubeckois en avoient porté des plaintes à l'empereur dans les termes les moins ménagés, & l'empereur avoit adressé à ce sujet un rescript au roi qui n'en avoit approuvé ni le fond ni la forme. Il y avoit fait une réponse dans laquelle, après avoir justifié la conduite qu'il avoit tenue CHREavec Lubeck, il se plaignoit à son tour de ce que l'empereur s'attribuoit la connoissance de ce qui se passoit fur la mer baltique, & lui déclaroit de la manière la plus précise, qu'il ne souffriroit point qu'on lui disputât l'empire qui lui appartenoit sur cette mer, empire qui faisoit une partie incontestable de son domaine, & qui avoit été exercé de temps immémorial par ses prédécesseurs. Il ne s'en tint pas là; & malgré l'intérêt que l'empereur prenoit aux Lubeckois, blessé de ce qu'ils avoient voulu lui faire un ennemi de l'empereur, il leur fit interdire tout commerce dans ses états. Les Lubeckois pouffés à bout eussent bien voulu appeler la force à leur secours, & en esset il y eut quelques armemens chez eux & dans les ports des Hollandois leurs alliés; mais Chrétien dont la vigilance n'étoit jamais en défaut, eut bientôt fait un armement plus considérable encore, & cette démonstration jointe à la réduction des droits du Sund modérant le zèle des Hollandois, & le ressentiment de Lubeck, cette

affaire fut affoupie, jusques à ce que Chre- de nouveaux événemens vinrent lu rienill. donner une tournure différente. Le roi profitant de ce loisir alla faire une seconde visite au roi d'Angleterre & à la reine sa sœur. Cette visite inattendue parut leur causer beau coup de joie, & le peu de temps qu'elle dura se passa con profit de passa en sètes & en

divertiffemens.

1614.

Quelque temps après son retour sollicité de se rengager dans les liems du mariage, mais retenu en même temps par la crainte qu'une postérité trop nombreuse ne devint à charge à ses peuples, il prit le part de se choisir une semme dans une condition privée, & de l'épouser de la main gauche, suivant un usage dont plusieurs maisons souveraines de l'Empire offrent des exemples. Par cette cérémonie Christine Munck fille d'un gentilhomme Jutlandois (1)

<sup>(1)</sup> C'est le même qui avoit été Gouverneur de Drontheim & déposé en 1597. Du reste ces mariages de la main gauche sont connus dans les loix féodales sous le nom de Matrimonia ad Morganaticam. Les conditious n'en sont pas toujours les mêmes, mais ce qui leur est propre est d'être contrastés entre des personnes de condition très-inégale, &

evint l'épouse du roi sans devenir ine, & sans que ses enfans pussent Chreétendre à être regardés comme prines du fang. Ainsi les trois princes du emier lit n'avoient aucun sujet de incevoir de l'ombrage de cette elle-mère ni de ses enfans. Elle ne puvoit avoir d'autre intérêt que lui de gagner leur assection pour en faire un appui. Les peuples étoient point dans le cas trop fréient de compter la fécondité de urs maîtres au nombre de leurs larges; & le roi fatisfaisoit sans inger un goût auquel ses pareils ne dent d'ordinaire qu'en manquant à ur dignité, à leur intérêt, qu'en voilant leurs foiblesses, qu'en cormpant les mœurs publiques par la rce de leur exemple bien supérieure celle de leurs loix. Les mariages ont nous parlons font fans doute reste des usages de ces peuples

1615.

laisser la femme dans l'état où le mari l'a ife. C'est pour marquer cette inégalité que mari dans la cérémonie de la confécration nne la main gauche à sa femme qui lui une la droite. Les enfans qui en naissent peuvent point hériter fans faveur particutre, des états, des titres & des honneurs leur perc.

que nous appelons les barbares du CHRE- Nord: mais ils ne font peut - être TIEN IV. qu'un monument entre bien d'autres E615. du bon sens qui avoit dirigé souvent leurs législateurs. Et n'est-ce point nous en esset qui sommes inconséquens lorsque nos loix assujettissent les mariages des rois & ceux des plus obscurs citoyens aux mêmes formes, tandis qu'elles donnent à ceux des princes des effets si grands, si publics, si intéressans pour le sort

des peuples? L'activité de Chrétien ne fut pas ralleutie par les plaisirs de cette nouvelle union. La même année on le voit devant la ville de Brunswick que son neveu le duc de ce nom rentoit de réduire sons son obéissance, à l'imitation de son père, & avec aussi peu de succès. La ligue anséatique dont Brunswick étoit partie, & les Hollandois alliés de cette ligue faifoient lever ce siège, dont l'objet ne méritoit peut-être pas qu'un roi de Dannemarc y exposât ses jours ou même y employât fon loifir.

Presque dans le même temps on le tronve en Dannemarc, & d'abord après en Norvège; car il fembloit

1616.

se multiplier par sa célérité, & il comptoit pour rien les peines & les CHRE-fatigues lorsqu'il jugeoit que sa pré-TIEN IV. fence étoit nécessaire à l'observation de ses loix & à l'exécution de ses projets. Un événement important l'appela aussi cette année dans le duché de Sleswic. C'étoit la mort prématurée de Jean Adolphe duc de Holstein - Gottorp, prince fage & éclairé qui laissa divers monumens de son amour pour les sciences qu'il protégeoit en les cultivant. Fréderic l'aîné de ses fils, qui venoit d'atteindre l'âge de majorité, se hâta de se mettre en possession des états de son père conformément à la nouvelle loi faite (en 1608) en faveur de la maison & des états de Holstein par le décret de l'empereur Rodolphe. J'ai dit alors que les deux chefs des deux principales branches de cette maifon, savoir le roi & le duc Gottorp, aspirant également à en assermir l'autorité, avoient obtenu un décret de l'empereur qui supprimoit le droit que les états de Holstein s'attribuoient d'élire leurs princes, & y établissoit celui de succession & de primogéniture. Le roi par un décret feuibla-

CHRE-TIEN IV. 1616.

ble avoit établi le même droit pour ce qui regardoit le duché de Slefwic. Ces décrets peu connus encore étoient trop contraires aux prétentions & aux vues des états des duchés, pour que les deux princes crussent devoir les notifier & les exécuter fans précaution. Ils se concertèrent donc pour cela, & toutes leurs mefures étant prises ils convoquèrent les états à Colding vers la fin de l'année. Il y eut de grands mouvemens dans les esprits durant le temps de cette assemblée. La noblesse de Holftein jalouse de son droit d'élection, qu'elle regardoit comme le bouclier de ses autres priviléges, l'opposoit avec force & avec constance au décret de l'empereur mis en avant par les deux princes. Il n'étoit pas facile cependant d'attaquer ce décret rendu conformément aux loix & aux usages, par l'empereur Rodolphe, & confirmé par son successeur l'empereur Mathias alors régnant. De plus le roi bien affermi dans sa résolution de le mettre en activité, avoit fait avancer un corps de cavalerie insques près de Colding, & ordonné à quelques régimens d'infanterie de le fuivre

faivre sous prétexte de les passer en revue. Ainsi le mécontentement de CHREla noblesse s'exhala en vains mur-TIEN IV. mures, ou resta renfermé dans les cœurs. Elle prêta serment au jeune le 7me. duc Fréderic conformément au dé-Décemb. cret, & dès-lors le droit de primogéniture n'éprouvant plus de contradiction, toutes prétentions à élire les ducs de Holstein, & à faire de nouveaux partages du pays demeurèrent entièrement abolies. Aussitôt après le roi comme suzérain du duché de Sleswic donna au duc l'investiture de la partie de ce duché qui avoit appartenu à son père & celle de l'isle de Femeren.

Il étoit en même temps occupé à mettre la dernière main à la conftruction de la ville de Christiansade qu'il avoit fondée sur les frontières de Scanie. Il perfectionnoit le port de Copenhague & le couvroit du côté de l'isle d'Amack par une nouvelle ville qu'il sit bâtir dans cette isle. Cette ville nommée Christianshaven on le port de Chrétien sut bientôt jointe à la capitale par un pont dont le travail sut justement admiré par sa hardiesse & par sa solidité. Les Tome VII.

CHRE-1617.

progrès de la navigation & du commerce étoient toujours un des prin-TIEN IV. cipaux objets de la politique de ce prince. Il ne tenoit pas à lui que les Danois & les Norvégiens destinés par la nature à être une puissance maritime ne devinssent les rivaux des nations les plus florissantes par leur commerce. Il cherchoit dans cette vue à combattre l'influence de l'esprit aristocratique & les préjugés propres au gouvernement féodal, préjugés qui tendent à l'extinction de toute industrie puisqu'ils tendent à avilir la classe qui cultive les arts & le commerce, puisqu'ils ne favorisent & n'admettent même dans la société que de petits tyrans fainéans & orgueilleux; fous les ordres defquels un peuple de serfs, comme un troupeau de bétail, n'auroit pour but dans ses pénibles travaux que de nourrir l'oissveté de ses maîtres. Il eut voulu former dans sonroyaume des artisans & des commerçans, & à l'exemple des Hollandois que la nature a bien moins favorifés il désiroit que son peuple s'enrichît comme eux des richesses des autres pays. On a vu ce qu'il avoit déjà

tenté pour tirer quelque parti de la -Grænlande. Depuis quelque temps CHRE-il avoit des projets semblables sur TIEN IV. le commerce des Indes, & cette année il commença à les exécuter en formant une compagnie de négocians qui fous la direction d'un Hollandois nommé Boshower devoient envoyer des vaisseaux dans l'isle de Ceylon. Le Hollandois qui étoit au service du roi de cette isle, avoit promis de l'engager à faire un traité avec le Dannemarc, & sur cette espérance Chrétien & la nouvelle compagnie envoyèrent à Ceylon des vaisseaux marchands escortés de quelques vaisseaux de guerre commandés par Ove Giedde. Après 22 mois d'une navigation pénible ils arrivèrent à Ceylon où toutes les espérances qui les avoient conduits se dissipèrent bientôt. Les Portugais dominoient dans l'isle : Boshower mournt, & fut défavoué par le roi Indien; le traité ne put être conclu : Giedde après de vains efforts quitta cette isle & alla négocier sur la côte de Coromandel où il eut bien des revers à effuyer. Il obtint cependant enfin da Raja de Tanjour la ville & le port de

1618.

CHRE-TIEN IV. 1618.

Tranquebar où il fit élever le fort de Dansbourg, possession qui est toujours restée depuis à la compagnie, & qui a contribué à sa conservation & à ses succès.

Ouelque foibles & lents qu'eussent été les progrès de ce nouvel établifsement, il donna quelques sujets de fatisfaction au roi; mais il n'en fut pas de même des efforts qu'il fit l'année suivante pour découvrir un passage à la mer des Indes par le nord-ouest. Il y employa un marinier expérimenté nommé Munck qui erra long-temps dans ces parages pen connus, entra dans la baye de Hudson, essaya vainement de se frayer un passage au nord - ouest, & fut obligé de revenir hiverner en Granlande où la rigueur du froid & la famine firent de si grands ravages dans fon équipage qu'il ne revint que lui troisième en Dannemarc. Là Munck se préparoit encore à faire une nouvelle tentative lorsque trop sensible aux reproches que le roi lui sit, sa mort avancée par la douleur ensevelit son projet avec lui. D'autres occupations empêchèrent ensuite le roi de suivre à l'exécution de

## DE DANNEMARC. Liv. IX. 341

celui-ci, mais il conserva toujoursun goût vif pour les projets de cette CHRE-espèce; ambition bien digne en esset d'un prince qui veut illustrer son règne sans saire le malheur de ses peuples & de ses voisins! Et pourquoi des conquêtes de ce genre ne penvent-elles plus fouvent occuper & épuiser l'ambition de ceux qui gouvernent le monde? Ce qu'il en coûte ordinairement pour asservir quelque ville ou quelque petite province, ou pour maintenir un vain point d'honneur & des droits souvent inutiles, cût été plus que suffisant pour parcourir & mesurer ce globe, pour lier par un commerce de bienfaits ses parties les plus éloignées, pour établir dans des régions fertiles & incultes des colonies florissantes, & pour répandre en cent lieux l'industrie, l'abondance & les arts. La nature avoit formé Chrétien IV plus qu'aucun prince de son temps pour concevoir ces grands projets, mais ses moyens étoient trop limités par la constitution politique de ses états. Trop de projets différens entroient peut-être aussi à la fois dans cet esprit actif, & les

P iii

CHRE-TIEN IV.

factions religieuses & politiques qui déchiroient alors l'Europe alloient bientôt l'entraîner loin de lui-même & de ses états.

Le spectacle des maux que les querelles théologiques causoient alors. chez la plupart des nations, rendoit chère aux Danois l'unité de foi dont ils jouissoient. Leur maxime étoit de facrifier au besoin les plus grands avantages pour s'assurer de celui-là: & dans cet esprit ils renvoyèrent plusieurs fugitifs d'Allemagne & des Pays-Bas, dont le seul tort étoit de n'avoir pas pensé sur tous les articles de foi comme ces mêmes ecclésiastiques qui avoient d'abord pris hautement la liberté d'examiner pour la base de leur soi. Les opinions de ces étrangers étoient celles des memnonites & des anabaptistes; & si elles devoient en effet porter le trouble & la défunion dans le royaume, s'il étoit impossible de les tolérer sans en exposer la tranquilité, cette rigueur étoit prudente, & nous ne devons pas la juger fur les principes & les idées d'un siècle où les esprits refroidis sur ces questions épineuses ne semblent plus susceptibles de la

fermentation qu'elles causoient autrefois. Il en est à-peu-près de même CHRE-des ordonnances qui furent publiées TIEN IV. contre le luxe, & qui doivent être jugées d'après les circonstances. Quant aux édits qui tendoient à supprimer le duel, elles portent un caractère de sagesse que personne ne peut contester. Le duel étoit alors extrêmement fréquent en Dannemarc, & un grand nombre de gentilshommes étoit continuellement la victime de cette fureur gothique. Mais plus puissant que les loix, ce préjugé ne fut que foiblement réprimé, & c'est l'opinion seule ou peut-être de nouveaux préjugés ou d'autres folies qui en triompheront un jour.

Quoique le Dannemarc fut en paix, les affaires du dehors ne laissoient pas de mériter toute l'attention du roi & du fénat. Tout donnoit lieu de craindre une guerre prochaine & générale. Les préparatifs qui se faisoient de tous les côtés, les sollicitations qu'on adressoit au roi l'engageoient à redoubler de vigilance. Il ne prenoit cependant point de parti, & répondoit d'une manière vague aux propofitions que la cour

d'Espagne & la Hollande lui faisoient CHRE- faire par leurs ambassadeurs. Mais il TIEN IV. eut voulu que sa flotte & son armée eussent été prêtes à tout événement, afin d'être à l'abri de tous les efforts de l'orage qui se formoit, & de profiter dans ce conflict de tant d'intérêts opposés des occasions d'avancer les siens. En effet il étoit déjà engagé jusques à un certain point dans les intrigues générales par le désir qu'il avoit de faire donner à Fréderic, le second de ses fils, quelque riche évêché d'Allemagne, comme celui d'Os nabruk ou de Brême & de Verden, dignités accompagnées de revenus & de pouvoir, & qui se concilioient également avec la religion protestante, & avec la naissance la plus illustre. Dans cette vue Chrétien sollicitoit le fénat extraordinairement assemblé de le mettre en état d'entretenir une armée de vingt - quatre mille hommes, & une flotte proportionnée; mais cette demande étoit trop contraire aux vues & aux intérêts de la noblesse pour être bien reçue. Le fénat n'y répondit d'abord qu'en recommandant un fystême de neutralité & d'observation; cepen-

## DE DANNEMARC. Liv. IX. 345

dant après quelques débats il accorda des subsides. Le roi de Suède four- CHREnit aussi peu de temps après à Chré. TIEN IV. tien de quoi subvenir à ses besoins. en acquittant le reste de la dette qu'il avoit contractée avec le Dannemarc pour la restitution de la forterelle d'Elfsbourg. Gustave - Adolphe fidelle à ses alliés, & menacé par la Pologne, cultivoit avec soin l'amitié du roi de Dannemarc. Sigismond étoit pour lui un compétiteur dangereux. A la possession du trône de Pologne il joignoit des titres spécieux sur celui de Suède, & tout le crédit & l'appui du parti catholique pour y remonter. Ses intrigues suscitoient partout des ennemis à Gustave & particulièrement en Suède où il lui restoit des partisans. Il avoit souvent sollicité Chrétien de favoriser fes desseins, & nul allié n'avoit plus de moyen d'en assurer le succès. Mais Chrétien attaché à Gustave par les traités, par l'estime & par la conformité de la religion, avoit toujours refusé de prendre parti contre lui. Ces dispositions étoient si nécessaires à la sûreté de la Suède & au succès des grands desseins dont Gustave étoit

1618.

occupé qu'il réfolut de les entrete-CHRE-TIEN IV. 1618.

nir avec le plus grand soin. Il exécuta d'abord religieusement tous les articles du dernier traité, même les plus onéreux. Il répara ou prévint tous les griefs, & il consentit à une trêve de deux aus avec le roi de Pologne, quoique les intentions & la bonne foi de cet ennemi peu scrupuleux lui fussent justement suspectes, mais afin de mieux prouver amour pour la paix, & fes égards. pour le roi de Dannemarc qui avoit désiré cette trêve. Enfin il sit proposer une entrevue à Chrétien pour cimenter leur union par de nouveaux témoignages d'estime & de confiance; & Chrétien s'étant rendu à cette invitation les deux monarques passèrent quelques jours ensemble sur les frontières de Hallande, & dans la ville de Halmstadt. Il régua dans cette entrevue une cordialité & une franchise qui ne sont pas ordinaires entre les rois, & surtout entre des rois voisins. Ils apportèrent dans la discussion de leurs droits & de leurs. intérêts une facilité que leurs ministres n'eussent point ofé y mettre, & qui resierra les nœuds de leur amitié. Le principal objet qui les occupa fut l'état général des affaires de l'Eu- CHRErope, & les troubles dont l'Allema-TIEN IV. gne étoit agitée. Ils y prenoient l'un & l'autre un intérêt fondé sur un attachement égal pour la resigion protestante; aussi convinrent - ils en termes généraux de l'appui qu'ils lui devoient prêter. Ils se quittèrent enfin avec un nouveau degré d'estime réciproque, convenant, disent les historiens du temps, que quoiqu'ils ne possédassent pas les deux plus puissans royaumes de la terre, ils étoient en droit par leurs qualités personnelles & les preuves qu'ils en avoient données de se comparer à quelque monarque que ce fut.

Les troubles de Bohême attiroient alors l'attention de toute l'Europe. Des griefs de religion pen confidérables en eux-mêmes avoient allumé ce seu l'année précédente; la disposition des peuples lui offrant de toutes parts des alimens il produisit bientôt un embrasement général. Allarmés pour leurs libertés religieuses & civiles les protestans de ce royaume leverent l'étendart de la révolte, armèrent contre l'empereur

P vi

1619.

CHRE-TIEN IV. 1619. Ferdinand II & lui disputant les droits qu'il fondoit sur sa naissance, ils s'attribuèrent celui de disposer de la couronne de Bohême par une élection libre qu'ils ne tardèrent pas de faire en faveur de l'électeur Palatin.

Ce prince étoit alors le chef de l'union protestante ou évangélique, confédération formée depuis plusieurs années dans la vue de soutenir le protestantisme toujours attaqué ouvertement ou en secret, & à laquelle le parti contraire avoit opposé une confédération semblable sous le nom de ligue catholique. Cet électeur étoit assez puissant par lui même; on ne doutoit pas qu'il ne le fut aussi par ses alliances. Il étoit gendre du roi d'Angleterre & neveu du prince Maurice d'Orange. Ces confidérations avoient engagé les états de Bohême à le préférer aux autres princes sur lesquels ils avoient jeté les yeux. car on fut par la fuite qu'ils avoient penfé à offrir la couronne à l'électeur de Saxe, au duc de Savoie, & particulièrement au roi de Dannemarc.

De tous ces princes il n'y avoit peut-être que l'électeur Palatin qui

## DE DANNEMARC. Liv. IX. 349

fut assez téméraire pour accepter une offre si dangereuse. Tous ses parens CHRE-& alliés tentèrent en vain de l'en TIEN IV. détourner. Ebloui par l'éclat d'une 1619. couronne, sollicité par des esprits turbulens qu'un fanx zèle de religion dirigcoit, animé par une épouse ambitieuse, il s'affermit contre tous les conseils de la prudence, & alla recevoir à Prague ce présent funeste qui le précipita comme tout le monde fait, dans un abîme de disgraces

dont il ne put jamais fortir.

A peine se vit-il sur le trône que sentant la difficulté de s'y maintenir il fit solliciter de tous côtés les secours des princes protestans. Il implora en particulier ceux du roi par des lettres & par une ambassade 1620. solemnelle. Le roi lui envoya un amballadeur à son tour, mais la commission de ce ministre se bornoit à des félicitations, des vœux & des promesses vagues. Le rôle passif que le roi d'Angleterre paroissoit vouloir jouer dans une affaire qui le concernoit plus que personne retenoit tous les antres états protestans dans une pareille inaction. Le rapport que Rantzow fit à son retour de

· l'état où il avoit trouvé la Bohême CHRE-TIEN IV. 1620.

affermit encore Chrétien dans cette résolution. Il répondit constamment aux follicitations réitérées de Fréderic que le plus sûr parti pour lui étoit de faire fa paix avec l'empereur, & il lui offrit pour cela ses bons offices & cenx de tous les princes ses alliés. Mais de pareils conseils étoient bien éloignés des idées d'un jeune prince encore enivré des espérances & des honneurs qu'on lui produiguoit. Ils l'étoient plus encore des vues des chefs de la révolte qui sentoient bien qu'après avoir tiré l'épée contre leur souverain il falloit jeter le fourreau, & vaincre ou périr.

Tous les projets & les efforts de Chrétien pour rapprocher les esprits devinrent donc inutiles, & vers la fin de cette année le nouveau roi de Bohême défait sous les murs de sa capitale, obligé de l'abandonner la nuit même avec sa femme & ses enfans, en un mot couronné & dépouillé presqu'en un même jour, se vit réduit à chercher un asyle chez les étrangers, comme s'il n'avoit régné quelques momens, que pour donner toute sa vie le triste spectacle des

caprices de la fortune & des difgraces que l'ambition traîne à fa suite. CHRE-

1620.

Nous aurons bientôt occasion de parler des suites de cette grande affaire dans laquelle le roi de Dannemarc deviendra un acteur principal. Il faut rendre compte à présent de quelques événemens dont nous

avons suspendu le récit.

Les difficultés qui s'élévèrent entre le roi & le comte de Schauenbourg méritent quelqu'attention. On a déjà observé dans cette histoire que la maison de ces comtes avoit longtemps été partagée en deux branches dont l'une avoit confervé le comté de Schauenbourg en Westphalie, & l'autre acquit le Holstein au commencement du douzième siècle. à l'année De cette seconde branche le Holftein passa, comme on l'a dit en son lieu, à la maison d'Older bourg dans la personne de Chrétien I fils d'Hedwige dernière héritière de cette branche des comtes de Holsein, Chrétien I acheta à cette occasion toutes les prétentions que l'autre branche de Schauenbourg pouvoit former fur le Holstein. Et il se sit donner par le cointe Othon de Schauenbourg une

CHRE-1620.

renonciation expresse à tous ses droits CHRE- sur cette province en échange de tien IV. laquelle il lui céda Pinnenberg, petite portion du Holstein, à laquelle ajouta une somme d'argent. Ce traité fi précis & si convenable sembloit devoir prévenir pour jamais toutes les difficultés qu'on auroit pu élever. Mais en même temps une succession si riche devoit laisser quelques regrets aux comtes de Schauen-bourg qui s'étoient vus si près de l'obtenir. La politique de l'empereur put réveiller quelqu'espérance dans leur cœur. Ferdinand se plaisoit à multiplier les princes dans l'Empire afin que ce nom devenu plus commun en imposât moins aux peuples: il aimoit à ranimer les espérances des plus foibles ou plutôt leur jaloufie contre les plus puissans. Aussi viton éclorre sous son règne une multitude de nouveaux princes; & fon ambition active & ingénieuse en vint chercher jusques dans les contrées de l'Allemagne les plus éloignées de fa vue. C'est ainsi qu'il accorda, on vendit à Ernest comte de Schauenbourg un titre de prince de Holstein, foit à raison du comté de Pinnenberg

qu'il possédoit dans l'enceinte du-Holstein, soit en considération de ce Chbeque la maison du comte avoit long-TIEN IV. temps régné sur ce duché : ce titre de prince de Holstein ne pouvoit qu'allarmer le roi & ses collatéraux les ducs de Holstein. Il sembloit fait pour ressusciter des prétentions depuis long-temps éteintes, élever des doutes sur les titres de la maison royale, & répandre entre les deux maisons des semences de jalousie, & de rebellion parmi leurs sujets. Chrétien IV s'en plaignit hautement d'abord au comte de Schauenbourg, ensuite à dorp act. l'empereur lui-même. Mais ni l'un ni l'autre ne paroissant disposés à lui rendre promptement la justice qu'il demandoit, il n'hésita pas à se la faire lui-même. Il envoya un corps de troupes prendre possession nonseulement de ce que le comte possédoit en Holstein, mais de ses états même de Westphalie. Cette manière de procéder ent un plein succès: le comte voyant son pays envali & peu ménagé prit le parti de renoncer à son titre. Il se contenta depuis de ceux de prince de l'Empire, & de comte de Schauenbourg & de Stern-

V. Lon-Publ. part. 2.

berg. Il fut même obligé de payer CHREau roi 50000 écus à titre de dédom-TIEN IV. magement pour les dépenses que cette 1620. affaire avoit occasionnées. Et loin qu'elle eut quelques suites fâcheuses, Theat. Europ. le roi se vit environ vingt ans après T. I. p. un des principaux héritiers de cette 50. même maison de Schauenbourg qui s'éteignit entièrement en 1640, comme

je l'observerai en son lieu.

Ce ne fut pas la seule occupation que Chrétien IV eut alors dans le duché de Holstein: il travailloit à restreindre le commerce des Hambourgeois qui n'avoit que trop long. temps prospéré au préjudice de celui des Danois : il leur ferma l'accès des ports de Jutlande, & leur défendit toute espèce de communication avec l'Islande, résolu de faire passer dans les mains de ses sujets le commerce de cette isle, au moyen d'une compagnie qu'il établit à Copenhague, à laquelle il donna le privilége exclusif de négocier en Islande, en Laponie & dans les isles de Ferræ & de Schetland. Enfin il envoya des vaiffeaux de guerre dans l'Elbe pour assurer la liberté de la navigation de ce sleuve sur lequel les Hambour-

1620.

geois s'attribuoient un empire exclufif. Et pour s'affermir encore mieux CHREdans la possession des droits qu'il avoit TIEN IV. fur ce seuve comme duc de Holstein, il fit bâtir au-dessous de Hambourg une nouvelle ville avec un port à laquelle il donna le nom de Gluckstadt. Cette grande entreprise fut poussée avec vigueur, & malgré tous les obstacles qu'opposoit un terrain fangeux & fujet aux inondations; malgré toutes les allarmes de Hambourg, Gluckstadt s'éleva, & devint en peu de temps une place importante qui commande le cours de l'Elbe & pouvoit contenir d'affez grands vaisseaux dans fon port (1).

Si c'étoit une vengeance exercée contre Hambourg on ne peut pas dire qu'elle fut fans motif. Cette ville

<sup>(1)</sup> La situation de Gluckstadt & les ouvrages faits pour la défendre ont concourn fi heureusement à ce but, que cette place plu-ficurs fois assiégée n'a jamais pu être prise. Elle est d'un côté désendue par l'Elbe, & du côté de terre le glacis peut être mis aisément fous l'eau. Elle acquit avec le temps des priviléges confidérables, relativement au commerce & à la tolérance religiense; & en 1649 la régence de la partie royale des duchés de Slefwick & de Holftein y a été trans. férée.

CHRE-1620.

venoit de couronner, pour ainsi dire, les essorts qu'elle faisoit depuis, tant TIEN IV. d'années pour se soustraire à la domination de la maison de Holstein. Elle venoit d'obtenir (en 1618) un arrêt de la chambre impériale de Spire qui la déclaroit ville libre & immédiate de l'Empire, qui prononçoit qu'elle ne pouvoit se soustraire à cette sujétion, que personne ne pouvoit s'y opposer, & qu'en cette qualité elle seroit obligée de payer son contingent, & les arrérages à la caisse de l'Empire. Cet arrêt étoit trop contraire aux droits & aux intérêts de la maison de Holstein pour qu'elle le vit publier avec indifférence. Elle protesta contre son contenu, & obtint de l'électeur de Mayence des lettres de revision-; mais tout ce qu'on put faire pour cette fois fut de suspendre le cours de ce procès, & de celui qui regardoit la navigation de l'Elbe, par un accord conclu l'année suivante à Londorp. Steinbourg en Holstein. Dans cette con-T. 2. p. vention la ville s'engagea à ne folliciter & à ne faire aucune instance

> nouvelle, au préjudice de la maison de Holftein, & promit de lui demeu-

Act. Publ.

245.

rer soumise & fidelle, comme auparavant, jusques à ce que les tribunaux CHREde l'Empire eussent rendu un arrêt TIEN IV. définitif sur cette affaire.

L'intérieur du royaume nous offre à cette même époque un fait que nous configuerons ici, parce qu'il est du petit nombre de ceux qui répandent quelque jour sur les opinions & les mœurs de ce temps. Je veux parler de la condamnation de Dybvad, Danois de naissance, Jurisconsulte & mathématicien estimé, & qui avoit à ces titres obtenu un riche canonicat. La fortune & la réputation même ne suffisent pas toujours à l'inquiétude & à l'ambition des gens de lettres. Celui-ci plein de ressentiment contre quelques sénateurs dont il croyoit que sa famille avoit à se plaindre, ennemi par système & par inclination de l'aristocratie de la noblesse, s'exhaloit sans cesse en discours peu mesurés contre l'Empire que cet ordre affectoit sur les autres. Il déclamoit avec force contre les progrès de sa puissance qui s'élevoit sur les ruines de l'autorité royale, & prétendoit que depuis que la noblesse regardoit toutes les distincCHRE-TIEN IV.

tions & les dignités comme son patrimoine elle ne faisoit plus rien pour s'en rendre digne. Il gémissoit de ce que tous les domaines du roi & de la couronne étoient destinés à enrichir des nobles qui n'avoient fouvent que ce titre à alléguer en leur faveur, tandis que l'état épuisé pour eux languissoit faute de revenus publics proportionnés à ses besoins. Dybvad osa exposer toutes ces idées dans un ouvrage latin; & ce qui acheva d'ir-riter la noblesse, il destinoit cet ouvrage au prince successeur. Il ne tarda pas à reconnoître que le nombre & le crédit de ceux qui pensoient comme lui n'avoient encore aucune proportion avec la puissance qu'il osoit attaquer. Il fut arrêté, accufé de beaucoup de crimes, déposé; & tout ce que put la clémence du roi, ce fut de lui fauver la vie au prix de fa liberté. Il mourut peu de temps après dans le château de Callundbourg.

Pendant ce temps-là divers succès recompensoient les essorts que le roi faisoit pour procurer un établissement au prince Fréderic, le second de ses sils. Philippe Sigismond de la maison de Lunebourg, évêque d'Osna-

brug & de Verden, l'avoit déjà fait nommer depuis deux ans son coadju- CHRE-teur à ce dernier évêché, & il en sut TIEN IV. mis en possession peu de temps après (1623). Le jeune Fréderic fut encore élu coadjuteur de Brême, malgré les oppositions de l'archevêque qui étoit de la maison de Gottorp, & qui eût voulu procurer à ses parens ce riche bénéfice. Enfin ce même prince Fréderic avoit aussi été élu coadjuteur de l'évêché de Schwerin, mais ç'avoit été avec la réserve que s'il obtenoit la coadjutorerie de Verden, il céderoit celle de Schwerin à son frère cadet, le prince Ulrich. Des commencemens si heureux sembloient promettre au jeune Fréderic des établissemens bien considérables dans l'Empire. Mais l'événement qui dément si souvent les apparences sut surtout contraire à celles-ci; il resusa à Fréderic la jouissance de tous ces bénéfices qui lui étoient promis, & lui donna une couronne fur laquelle il n'avoit pu porter ses espérances.

Un avantage plus réel pour le royaume fut la découverte d'une riche mine d'argent, que des bergers firent en Norvège à quelques licues

de la ville d'Opsto. Dès que le roi en fut informé, il fit venir d'Allemagne un grand nombre d'ouvriers 1621. pour l'exploiter; il leur donna une administration régulière, & il fit bâtir pour eux une ville nommée Kongsberg, qui malgré la stérilité du lieu devint bientôt considérable, & se soutient dans ce même état aussi bien que la mine qui a donné lieu à son établissement.

\$623.

La même année vit naître l'académie de Sora ou Sora dans l'isle de Sélande. Cette ville fituée au bord d'un lac dans une exposition des plus riantes n'avoit été long-temps connue que par une riche abbaye de l'ordre de Citcaux, qui y avoit été fondée par le célèbre archevêque Absalon au douzième siècle. Fréderic II y avoit fubstitué une école considérable: & fon fils allant plus loin encore, l'érigea en académie à l'usage de la jeune noblesse Danoise, qui alloit souvent à grands frais hors de ses états perfectionner son éducation. Il la pourvut d'habiles professeurs qui donnèrent bientôt à ce nouvel établissement tout le lustre dont il pouvoit être susceptible.

Nous

Nous ajouterons encore aux détails que nous réunissons ici sur les affaires CHREintérieures du royaume la fondation de la nouvelle ville de Christiania à la place de la ville d'Opflo, qu'un incendie avoit réduite en cendres. Christiania ainsi nommée du nom du roi sut bâtie avec plus de régularité que la ville à laquelle elle fuccédoit, & comme elle a été dès-lors la résidence des vice-rois ou des gouverneurs de Norvège, elle a été regardée comme la capitale de ce royaume.

Enfin nous observerons que les deux chefs de la maison de Holstein, le roi & le duc de Holstein-Gottorp, Fréderic III, avertis de resserrer les nœuds de leur union par les orages qui se formoient de toutes parts autour d'eux, convinrent des termes d'une alliance entre leurs personnes & leurs états. L'union de 1533 en fut la base; mais les secours promis ci-dessus réciproquement furent doublés & étendus au cas d'une guerre offenfive, & on régla en même temps qu'il faudroit que cette guerre eût été entreprise d'un commun consentement. Ce traité fut figné dans un congrès tenu à Rendsbourg en 1623. Tome VII.

1624.

Voyez 1532.

#### 362 HISTOIRE, &c.

Tels font les principaux événeCHRE- mens que nous offrent les annales
TIEN IV. de ce royaume jusques à l'époque
où l'heureuse paix dont il jouissoit,
depuis long - temps menacée, sut
ensin interrompue par une longue &
cruelle guerre. C'est l'objet qui va
nous occuper, & dont nous allons
rendre compte sans interruption.

Fin du neuvième Livre.

## HISTOIRE

D E

# DANNEMARC,

## LIVRE DIXIÈME.

Depuis l'année 1625 ou le commencement de la guerre contre l'empereur, jusques à la paix de Lubeck en 1629.

Les événemens dont nous allons rendre compte sont trop importans & liés trop étroitement avec ceux des années précédentes, pour que nous puissions nous dispenser de retourner sur nos pas, & de considérer encore quelques momens les suites de cette fameuse bataille de Prague, où dans l'espace de quelques heures, l'électeur Palatin, nouveau Novemb. roi de Bohême vit renverser sa fortune, l'espérance des protestans, &

les principaux foutiens de la liberté

CHRE- germanique:

1625.

Abattus & consternés d'une catastrophe qui ne leur laissoit plus de ressources que dans la pitié d'un vainqueur irrité, les protestans de Bohême se soumirent alors promptement qu'ils s'étoient révoltés. Prague ouvrit ses portes au duc de Bavière, chef de la ligue catholique qui y entra en triomphe. Quarante villes de Bohême se hâtèrent d'imiter son exemple, les autres furent forcées de se rendre. La Moravie demanda grâce; la Siléfie fe hâta de faire un accommodement; pendant que la Lusace étoit désarmée par l'électeur de Saxe, & que le Palatin abandonné de tout le monde fuyoit à grandes journées loin de ce royaume acquis si facilement, & dont la perte plus prompte encore alloit avoir des suites si fatales au repos de l'Europe.

L'Empire auroit pu reprendre une assiette tranquille, & éviter une des plus cruelles guerres qui aient assligé l'humanité, si Ferdinand II avoit su jouir avec modération d'un si beau triomphe; si content d'avoir recoutries.

quis ses états, & rendu à son auto-rité toute sa force, il n'eut voulu TIEN IV. attenter sur le patrimoine de ses ennemis, & sur les libertés des princes d'Allemagne. Mais la victoire qui ne féduit que trop souvent les hommes les plus justes & les plus honnêtes, doit enivrer à plus forte raison ceux qui ont été imbus de bonne heure des maximes de l'intolérance & du despotisine. Ferdinand élevé en Espagne, au sein d'une cour gouvernée depuis long-temps par l'esprit dominateur & intolérant des jésuites, fit bientôt voir par la conduite qu'il tint après, sa victoire que son dessein étoit de marcher de la conquête de la Bohême à celle de l'Allemagne entière. Les Espagnols associés à ses projets se hâtèrent de les seconder en se rendant maîtres du Palatinat. Cette acquisition importante servoit à rapprocher les domaines des deux branches de la maison d'Autriche, & en facilitant leur communication, elle pouvoit les mettre bientôt en état de donner la loi à toute l'Europe. Une sentence de proscription, publiée au mépris des loix contre le

Palatin & ses adhérens, achevoit de

1625.

CHRE-1625.

dévoiler les principes de gouvernement que Ferdinand avoit adoptés. TIEN IV. Les princes protestans indignés remplissoient l'Europe de leurs plaintes, mais plus effrayés encore, & divifés · entr'eux, ils défendoient mal le Palatinat contre Spinola, & rompant euxmêmes cette union qui duroit depuis dix années, ils abandonnoient & le Palatinat & presque leur propre cause. J'ai déjà parlé des vaines intercessions du roi Jaques, en faveur de son malheureux gendre, des sollicitations tout aussi infructueuses de Chrétien IV, des foibles secours que les autres protestans accordoient au Palatin ou lui promettoient. Les uns étoient trop foibles ou trop irrésolus, les autres manquoient de forces; tous étoient intimidés. Le brave Mansfeld étoit le seul qui osât opposer quelque résistance à ce torrent qui menaçoit d'inonder tout l'Empire: il se maintenoit encore dans le Palatinat moins par ses forces sans doute, que par les ressources de son génie & la grandeur de son courage.

Un autre personnage plus extraordinaire encore vint en même temps se charger publiquement de la dé-

## DE DANNEMARC. Liv. X. 367

fense du malheureux électeur. C'étoit Christian de Brunswick, strère cadet Chreedu duc régnant de ce nom, qui TIEN IV. s'étoit mis en possession de l'évêché de Halberstadt, jeune guerrier, chéri des soldats, entreprenant, & audacieux jusqu'à la témérité, d'une activité infatigable, d'une générosité romanesque; mais zélé pour son parti jusqu'à la cruauté, permettant tout au soldat & à sa vengeance, & ne croyant pas que le droit de la guerre dût respecter aucune borne.

Ce prince qui se faisoit appeler l'ami de Dieu & l'ennemi des prêtres, émule des anciens héros de la chevalerie, étoit allé voir l'électrice Palatine dans son asyle de la Haye, & lui avoit arraché un de ses gands qu'il avoit mis à son chapeau, lui jurant de porter toujours cette marque de son engagement jusqu'à ce

qu'il l'eut rétablie.

Ses premiers exploits furent le ravage des états de Mayence, de Darmstadt, des pays catholiques, & surtout des évêchés & des abbayes de Westphalie & du Rhin. Il marcha ensuite au secours de l'électeur Palatin, qui secondé par Mansseld, &

Q iv

par le margrave de Bade-Durlach, CHREétoit rentré dans ses états & s'y. TIEN IV. voyoit déjà poursuivi de nouveau par 1625. l'armée de Tilly. Ce célèbre général foutint bien sa gloire, & la fortune de l'empereur dans cette occasion; il défit le jeune Christian, & mit tellement ses troupes en déroute près de Hachst, que le Palatin, une seconde fois réduit à chercher son salut dans la fuite, abandonna ses états aux Impériaux & aux Espagnols. Pour Christian & Mansfeld, ils errèrent long-temps en Lorraine & dans les Pays-Bas avec les débris de leurs armées, disputant le terrain avec autant de courage que d'habileté jusques sur les frontières de Hollande, où ils trouvèrent un afyle pour quelque temps.

Ces nouveaux succès persuadèrent à l'empereur qu'il devoit marcher plus hardiment à son but : il ne craignit plus alors de porter les derniers coups à son ennemi. Dans une diète convoquée pour cet esset à Ratisbonne (1623), il déclara qu'étant maître de disposer des états & des prérogatives dont l'électeur Palatin étoit déchu, il transportoit sa dignité

## DE DANNEMARC. Liv. X. 369

électorale à Maximilien duc de Bavière avec le haut Palatinat. Il donna Chreen même temps une partie du bas Palatinat au duc de Neubourg, une autre aux Espagnols, & le reste de fes dépouilles fut distribué entre d'autres princes à proportion des services qu'ils avoient rendus on qu'il espéroit d'eux.

1625.

Les états protestans reclamèrent en vain contre ces actes de despotisme : en vain ils adressèrent des représentations à la diète & des sollicitations à l'empereur Ferdinand II, qui n'envisageant encore aucun danger pressant dans ces oppositions, continuoit à régler ses démarches sur ses intérêts & ses espérances : Tilly poursuivit par ses ordres Mansfeld & Christian, qui étoient rentrés en Westphalie avec une nouvelle armée, & les ayant encore défaits & forcés à s'enfuir en Hollande, n'ayant plus de résistance à craindre dans toutes ces provinces, il commença à en vexer les habitans par des contributions & des logemens de troupes, & à obliger les protestans à restituer les biens ecclésiastiques, dont ils

étoient depuis long-temps en posses-

fion. CHRE-TIEN IV.

1625.

Le voisinage de cette armée de Tilly, ses entreprises, ses vexations, se joignant à tant d'autres indices qu'on avoit déjà d'un projet d'accabler les protestans, tenoient dans les plus vives allarmes tous les états du cercle de Basse - Saxe. Ils s'assembloient fréquemment, ils formoient des alliances, des plans de défense, & même des corps d'armée, lorsque la marche rapide de Tilly jusques au Weser, les victoires qu'il remporta sur Christian de Brunswick, la terreur enfin qui l'accompagnoit, dissipèrent d'abord tous ces projets, & obligèrent la plupart des états de ce cercle à licencier leurs troupes. Mais le danger qui croissoit chaque jour, & l'espoir d'intéresser les princes étrangers à leur défense, leur firent reprendre bientôt leur premier defsein. La plupart des puissances de l'Europe avoient conçu de l'inquiétude des grandes prospérités de la maison d'Autriche; la France, l'Angleterre, la Hollande, la république de Venise, la Savoye, paroissoient défirer de prévenir efficacément les

#### DE DANNEMARC. Liv. X. 371

ambitieux desseins de Ferdinand, & elles s'occupoient sérieusement d'un Chre-

plan d'une ligue générale.

Les états de Baile - Saxe étoient 1625. follicités par ces puissances d'entrer dans leurs vues; mais aucun des membres du cercle ne l'étoit plus que le roi, qui par la qualité de duc de Holstein, par le voisinage de ses autres états, par ses qualités personnelles, étoit si propre à devenir le chef de cette ligue, & à décider du fuccès, suivant le parti qu'il voudroit prendre. La cour de France lui envoyoit, pour le persuader, un ambassadeur extraordinaire nommé le baron des Hayes. Le roi Jaques I, l'électeur de Brandebourg, les Hollandois lui promettoient des secours : les états du cercle lui offroient de l'assister de toutes leurs forces, & de lui en déférer le suprême commandement, Chrétien se laissa enfin ébranler par toutes ces sollicitations. Il étoit à la fleur de l'âge, plein de courage & de résolution, avide de gloire, généreux & zélé pour le parti protestant. Avec ces dispositions il étoit peut-être dissicile de ne pas se laisser éblouir par tout ce

CHRE-TIEN IV. qu'il y avoit de glorieux dans le deffein de secourir l'Allemagne & la religion protestante opprimées, & de rétablir un prince son proche parent, injustement dépouillé de tous-fes états. Quand on lit avec attention les lettres qui nous restent de ce prince, qu'on en pèse bien les expressions, & qu'on les compare avec les mémoires des contemporains les plus instruits, on ne peut guères. douter que Chrétien IV n'ait été entraîné par ce sentiment de générosité & d'amour pour la gloire plus que par aucun motif d'intérêt. Je ne nierai: point cependant que la vue-de quelque agrandissement pour ses états ou. pour sa famille n'ait peut - être contribué à le décider. Il put se flatter de faisir dans le cours de la guerre quelque occasion favorable d'acquérir. l'archeveché de Brême ou quelqu'autre riche bénéfice de Westphalie. IL est certain du moins qu'il désira tonjours fort vivement d'affurer cet archevêché à fon second fils. Il est naturel de supposer que divers motifs ont dû se réunir pour faire prendre à ce prince une réfolution aussi hardie que celle de s'oppofer aux progrès

#### DE DANNEMARC. Iiv. X. 373

d'une puissance victorieuse qui faisoit

trembler toute l'Europe.

CHRE-

Comme il délibéroit peut-être TIEN IV. encore, divers événemens vinrent hâter sa détermination. Il apprit qu'on sollicitoit Gustave Adolphe de se charger de la commission qu'on lui offroit, & il put craindre qu'il ne l'acceptât s'il différoit plus long-temps à se décider. En même temps on lui adressoit de tous côtés des plaintes, des violences exercées par Tilly contre les protestans, jusques dans le voisinage de ses états: il n'hésita donc plus à se rendre aux instances des états du cercle de Basse-Saxe. Il partit pour affister à leur assemblée Le 25me.

qui se tenoit à Lawenbourg, & là il accepta la dignité de capitaine général du cercle qui lui fut déférée, & qu'on lui confirma peu de temps après dans une diète plus complète.

Il fut dressé un acte de cette capitulation au nom de l'archevêque de Magdebourg, de celui de Brême, du duc de Brunswick, des deux ducs burg. Verde Mecklenbourg & du duc de Holftein-Gottorp. Ces princes en reconnoissant les obligations qu'ils ont au roi de Dannemarc de ce qu'il veut

Mars 1625.

Laventrag. d. 2; Mars

1625.

bien les aider comme allié, & les commander comme capitaine général TIEN IV. du cercle, s'engagent de leur côté à 1625. tenir à ses ordres neuf fois autant de troupes que le cercle avoit accoutumé d'en avoir sur pied dans les temps ordinaires, à les foudoyer, à les pourvoir de munitions de guerre & de bouche. Quelque temps après, les autres états du cercle accédèrent à cette confédération dans la diète qu'ils tinrent à Brunswick, & tous y prirent les mêmes engagemens, à la réserve des ducs (hristian & George de Lunebourg, princes politiques, qui craignoient les suites d'une entreprise aussi périlleuse, & que l'empereur venoit de s'attacher par des bienfaits.

Dans le préambule de l'acte dont on vient de parler, les princes lignés exposent avec sorce les vexations, les violences qu'exerçoient les troupes de Tilly dans la Basse-Saxe, les menaces, les insultes auxquelles tous les états, & surtout les protestans étoient exposés de leur part, les marches, les logemens de soldats, les contributions dont on les accabloit. Ce sont là, disent-ils, les

feuls motifs de la ligue qu'ils viennent de former, & de l'opposition CHRF-qu'ils préparent. Ces motifs sont aussi rappelés dans la lettre par laquelle Chrétien IV communiqua à l'empereur le choix qu'on venoit de faire de lui, pour commander le cercle de Basse-Saxe. « Il eût souhaité de tout Londorp. » fon cœur, ajoutoit-il dans cette Act. Publ. » lettre, de pouvoir refuser cette pag. 3-» commission; mais il avoit du céder » aux instances de tous les états d'un » cercle dont il étoit membre. Il en » faisoit part à Sa Majesté Impériale, » en l'affurant qu'il ne feroit rien de » contraire aux loix de l'Empire, ni » à ce qu'un de ses membres doit à o fon chef. Dans la lettre que l'affemblée de Brunfwick adressa dans le même temps aux états de la haute Saxe pour reclamer leur appui, les confédérés tiennent le même langage. Ils affurent que les maux de l'Alle- Id. Ibid. magne font au comble, que l'innocent confondu avec le coupable est menacé du même fort, d'une ruine prochaine; que quoique les états de Baffe-Saxe n'aient aucune part aux entreprises du Palatin, quoique tous soyent restés fidelles aux loix de

1625.

l'Empire, on les a enveloppés dans CHRE- la proscription génerale; qu'aux maux présens on ajoute des menaces qui les faisoient trembler pour l'avenir, que leur pays étoit déjà même inondé d'une multitude de Cosaques,

que leur pays etoit de la meme inondé d'une multitude de Cosaques; barbares accoutumés à porter le ser le seu dans tous les lieux où ils

se présentoient, &c. &c.

Quand l'empereur eut appris la résolution des états de Basse - Saxe, l'élection du roi comme capitaine général du cercle, & les levées de troupes qui s'y faisoient, il parut craindre l'orage qui se formoit, & il tenta de le dissiper. Il écrivit au roi dans des termes pressans pour le détourner de son entreprise. Il s'appliqua à le raffurer, à le gagner, il lui promit de le fatisfaire sur tous ses griefs, de ne s'écarter en rien des termes des traités & des édits que les protestans reclamoient, & de rendre enfin une paix folide à l'Empire dans la diète qu'il se proposoit d'affembler incessamment.

Ces promesses tant de sois violées, & la conduite de Ferdinand & de ses généraux beaucoup plus persuasive que leurs discours, annonçoient assez

qu'ils n'avoient au fond d'autre vue que de désimir & de désarmer tous CHREles états les uns après les autres, pour leur faire subir les loix qu'il leur plairoit de dicter quand ils les auroient mis hors d'état de songer à se défendre. En effet lorsque Tilly fut entré dans le cercle de l'armée des confédérés, il leur écrivit encore fur le même ton, leur prodiguant au nom de l'empereur les plus belles promesses s'ils renonçoient volontairement à leur entreprise: mais quand sur ces ouvertures qui sembloient annoncer le desir de la paix, les confédérés voulurent parler d'entamer une négociation, Tilly s'obstina à exiger comme un préliminaire indispensable qu'ils missent bas les armes d'un commun accord, & que comme des rebelles repentans, ils laissaffent à la clémence de l'empereur le foin de leur marquer les conditions de la réconciliation.

Ce trait suffit sans doute pour que le lecteur puisse juger des vrais motifs de cette guerre, & sans entrer à ce sujet dans de plus grands détails, fans citer tout ce qui s'allégna de part & d'autre pour se justifier &

1625.

1625.

s'accuser dans une multitude d'écrits dont le public fut alors inondé; nous TIEN IV. croyons qu'il est assez reconnu aujourd'hui que les principes despotiques de Ferdinand, son intolérance & fon ambition, furent les grandes causes des progrès d'une guerre, qui fous un prince plus juste, ne se seroit point répandue hors des limites de la Bohême où elle s'étoit allumée; & s'y seroit éteinte au moment où la punition des rebelles & du Palatin en avoient rempli l'objet, en remettant toutes choses dans le premier état.

Le roi ni les princes de Baffe-Saxe ne se dissimuloient pas le péril du parti qu'ils prenoient, & c'est une nouvelle preuve de leur fincé-rité, quand ils disoient que leurs libertés religionses & civiles étoient

menacées.

La puissance formidable de la maifon d'Autriche, les ressources qu'elle trouvoit dans les trésors du Nouveau Monde, la vaste étendue de ses domaines, l'excellente discipline de ses armées; l'habileté de ses généraux prouvée par tant de victoires, la conquête du Palatinat d'où les

## DE DANNEMARC. Liv. X. 379

Espagnols maîtres des Pays-Bas pouvoient tendre les bras aux Autri- CHRE-chiens, & embrasser l'Allemagne presqu'entière; tout cela donnoit sans doute beaucoup à penser aux auteurs d'une ligue foible & naissante qui tentoit de s'opposer au débordement de ce torrent impétueux. On leur donnoit à la vérité des espérances ; on leur promettoit des diversions & des secours : mais de ces promesses à l'exécution la distance se trouva bien grande, & dès les premiers pas ils purent prévoir le peu de fonds qu'ils devoient y faire. Les états de la Haute-Saxe fermèrent l'oreille à leurs follicitations. L'électeur de Saxe étoit bien éloigné de favoriser leur entreprise, lui qui s'étoit voué à la fortune de l'empereur. L'électeur de Brandebourg intimidé ou trahi par ses ministres s'en excusoit fur divers prétextes: le roi de France occupé des troubles de son royaume, des affaires d'Italie & de la Valteline, ne vouloit prendre encore qu'une part indirecte à celles du Nord, & se contentoit d'osfrir de modiques fublides. Le roi d'Augleterie Charles I qui venoit de succéder à son père

1625.

CHRE-1621.

parut d'abord plus touché des intérêts du Palatin & des protestans. Il TIEN IV. fit avec le roi de Danuemarc & les Etats Généraux un traité d'alliance, par lequel il promettoit des fecours d'hommes & d'argent jusques à ce que l'Empire fut rétabli dans son état précédent. Ce traité fut achevé à la Haye vers la fin de cette année, & on se flatta d'y faire accéder les rois de France & de Suède, la république de Venise, le duc de Savoie, les Etats protestans d'Allemagne, le prince de Transylvanie; mais peu de temps après l'infortuné Charles I s'étant brouillé avec son parlement fut hors d'état d'assister ses alliés & de se maintenir lui - même sur son trône. Les autres états sur lesquels on avoit compté, ou ne promirent que de foibles secours, ou ne fournirent point ceux qu'ils avoient promis. Les Hollandois seuls remplirent leurs engagemens avec fidélité, mais ils ne purent défendre Breda, ni empêcher qu'une partie des Espagnols occupés à ce siège n'allât grossir l'armée que Tilly rassembloit sur le Wefer.

Chrétien IV s'en approchoit aussi

avec la fienne. Il la passa pour la première fois en revue en Holstein CHREprès d'Itzehoe, lieu du rendez-vous, où se rendirent aussi le duc Fréderic Ulrich de Brunswick & les ducs de

Mecklenbourg.

Il s'y trouva quinze mille hommes d'infanterie & dix mille de cavalerie; l'infanterie étoit commandée par un général nominé Fuchs Franconien de naissance qui avoit sous lui le prince Christian administrateur de Magdebourg. La cavalerie étoit aux ordres de Jean Ernest duc de Saxe-Veymar, & d'Obentraut officier de réputation. Outre les Danois & les troupes de Holstein, il y avoit dans cette armée un grand nombre d'étrangers de toutes nations, & surtout d'Anglois, d'Ecossois & d'Allemands. Le roi faisoit aussi équipper plusieurs escadres, il en avoit deux stationnées aux embouchures du Wefer & de l'Elbe pour couper de ce côté-là toute communication entre les Espagnols & les armées ennemies.

Instruit de tous ces mouvemens, Tilly se hâta d'occuper des postes importans à Hochster & à Holtzmunden, petites places qui relevoient des

- ducs de Brunfwick, enforte qu'il com-CHRE- mit les premières hostilités en en-TIEN IV. trant sur leur territoire. Chrétien ne 1625. voyant plus rien qui dût l'arrêter passa de son côté l'Elbe près de Stade, & marcha jusques à Minden & à Hameln fur le bord du Weser, Chemin faifant il reçut le contingent de troupes que le cercle venoit de lever: mais au lieu de dix mille hommes que les états s'étoient engagés à fournir, il ne s'en trouva que six à sept mille: & ce corps d'armée ne fut

jamais plus complet.

Par ces divers mouvemens les deux armées se trouvèrent bientôt en préfence, & il y eut autour de Hameln où le roi avoit son quartier de fréquentes escarmouches. Mais un accident qui pensa coûter la vie au roi, & qui fut pris pour un présage funcite du succès de son entreprise, donna lieu à des événemens plus importans. Comme il se promenoit autour de Hameln pour viliter certains polles, fon cheval marchant dans un lieu fangeux qu'on avoit couvert de planches, & les planches cédant sous lui, il sut entraîné dans le fossé voisin qui avoit vingt - deux

pieds de profondeur. On le tira de là fans mouvement & fans connoif- CHRE-fance, & il passa même pour mort. On désespéra en esset de sa convalescence pendant deux jours, & durant ce temps-là toute son armée fut dans une telle consternation que les généraux ne voyant plus de falut que dans une prompte retraite, se hâtèrent de jeter des garnifons dans les villes voisines, & de retourner avec le roi & toute l'armée jusques à Verden. Tilly se mit aussitôt à leur suite, & reprit Hameln, Minden, Stoltzenau qui se rendit par la lâcheté du commandant; les Danois défirent de leur côté une partie de sa cavalerie dans le passage important de Rohberg, & dès que le roi fut en état d'agir il prit Hoya ville importante fur le Wefer, il secourut Nienbourg autre ville voifine que Tilly affiégea inutilement pendant trois semaines, & devant laquelle il effuya une perte considérable : enfin dans la poursuite les Danois taillèrent en pièces une partie de son arrièregarde. Pendant le reste de la campagne le fort des armes ne fut pas plus décidé. Chrétien ne put repren-

1625.

CHRE-TIEN IV.

dre Soltzenau, ni empêcher que Tilly ne se rendît maître de Calenberg & ne ravageât les contrées voilines. Mais il fit manquer son projet sur Hanovre qui ne cherchoit qu'à ouvrir ses portes aux Impériaux avec lesquels le duc son souverain étoit d'intelligence. Tilly s'en vengea à son tour sur un corps de troupes Danoifes qu'il attaqua avec des forces supérieures, & qu'il désit entièrement. Obentraut qui commandoit les Danois & leurs alliés y perdit la vie. Le duc de Saxe-Altenbourg y fut fait prisonnier. La saison étoit trop avancée pour former aucune nouvelle entreprise, & peu de temps après les deux armées entrèrent dans leurs quartiers d'hiver.

Ces commencemens sembloient annoncer des forces & des ressources assez égales, & une guerre plus longue que décisive. Mais les armées des deux partis ne devoient pas rester long-temps sur le même pied; il s'en étoit formé de nouvelles qui s'approchoient de la Basse-Saxe.

L'empereur avoit voulu partager la gloire de *Tilly*, car quoique ce général combattit pour fa cause; il

étoit

#### DE DANNEMARC. Liv. X. 385

TIEN IV.

1625.

étoit proprement aux ordres du ducde Bavière comme chef de la ligue CHREcatholique. Ferdinand fit donc lever une armée en son nom, & il en donna le commandement à ce baron de Vallenstein, qui s'acquit bientôt une si grande réputation dans cette

guerre.

Vallenstein étoit un gentilhomme de Bohême qui avoit fait ses premières armes sous Ferdinand lui-même, & s'étoit distingué par des actions d'éclat. Il avoit gagné l'affection du comte de Harrach favori de l'empereur qui lui avoit donné sa fille, & lui avoit ainfi ouvert la porte aux plus grands honneurs, car de simple colonel qu'il avoit été il devint toutà-coup duc de Friedland, prince de l'Empire & général des armées Impériales avec une autorité absolue. Et cette fortune si grande & si subite, il la justifia par les preuves multipliées qu'il donna de ses talens.

Il réunissoit en lui, suivant le témoignage des meilleurs historiens. toutes les qualités qui font un grand capitaine, une valeur intrépide, une grande fermeté d'esprit dans l'action, une activité infatigable, beaucoup

Tome VII.

de prudènce & d'adresse. Il savoit Chreégalement faire naître les occasions & les faisir, vaincre & profiter de la victoire, se faire craindre & aimer des soldats: brillantes qualités qu'il ternit cependant par un orgueil insupportable, par un emportement féroce, par son inhumanité envers les peuples qu'il souloit sans scrupule

& fans pitié.

Dès qu'il eut reçu de l'empereur des ordres d'agir, & avec ces ordres les pouvoirs les plus illimités qui aient jamais été donnés à un général, il travailla avec tant d'ardeur à lever des troupes dans l'Empire, qu'il cut bientôt réuni près de vingt - quatre mille hommes, avec lesquels il pénétra fur la fin de la campagne dans les pays de Brunswick, de Halberstadt & de Magdebourg. Il y leva de fortes contributions, s'empara des villes de Gættingen, d'Eimbeck, de Halle, de Dessau. Il fit fortifier le pont de cette dernière place pour s'assurer un passage fur l'Elbe, & prit ses quartiers dans les évêchés de Magdebourg & de Halberstadt.

Pendant que le roi & ses alliés se voyoient menacés par ce nouvel

## DE DANNEMARC. Liv. X. 387

ennemi, ils recevoient aussi des secours de leur côté. Mansfeld avoit CHREformé une nouvelle armée composée TIEN IV. d'Allemands, de François & des débris d'un corps de troupes Angloises que le roi Charles avoit envoyé à Chrétien IV, & que les tempêtes & les maladies avoient presque tout fait périr. Ces divers corps réunis pouvoient se monter à neuf ou dix mille homines avec lesquels Mansfeld traversa la Westphalie, & vint prendre ses quartiers autour de Lubeck malgré les plaintes & les gémissemens des peuples aux dépens desquels il avoit accoutumé de subsister. Son compagnon le jeune Christian de Brunswick avoit aussi ramassé une armée, avec laquelle il alla joindre celle du roi & des confédérés. Tous ces renforts foutenoient leurs espérances, & ils se proposoient dans la campagne suivante de se partager en trois grands corps pour porter la guerre en plusieurs endroits à la fois. Les ducs de Weimar & de Brunswick devoient envaluir les évêchés & les pays catholiques de Westphalie; Mansfeld devoit paffer l'Elbe pour pénétrer en Silélie, y faire sou-

1625.

1625.

lever les peuples, & seconder Bethlem-Gabor que les mécontens de Hongrie TIEN IV. appeloient à leur secours. Enfin le roi de Dannemarc au milieu de ces deux armées devoit s'opposer aux plus grands efforts de l'ennemi, défendre le passage du Weser, protéger les états de la Basse - Saxe, & tenter ensuite de plus grandes entreprises si la fortune des armes le favorifoit.

Dès que la saison le permit, Mansfeld impatient d'exécuter la partie de ce plan dont il s'étoit chargé, sortit de ses quartiers, & traversant les duchés de Lawenbourg & de Mecklenbourg, il alla s'emparer de Zerbst dans le pays d'Anhalt, & tenter le siège du fort de Dessau. Les alliés avoient reconnu trop tard la faute qu'ils avoient faite en laiffant au pouvoir de l'ennemi ce poste important qui affuroit la communication entre la Haute & la Basse-Saxe, & fans lequel Vallenstein dont le camp n'étoit pas éloigné n'auroit pu recevoir les vivres qu'on lui envoyoit par l'Elbe. A peine l'armée de Mansfeld fut - elle arrivée devant le fort de Dessau qu'il le sit

## DE DANNEMARC. Liv. X. 389

attaquer avec une grande vivacité, deux fois dans le même jour, & CHRE-chaque fois il fut repoussé avec perte. TIEN IV. Il continua ses attaques les jours suivans avec aussi peu de succès; mais bientôt Vallenstein instruit de ce qui se passoit, sortit sans bruit de son camp, fit prendre les devans au comte de Schlick avec un gros détachement, & suivit avec le reste de l'armée. L'Elbe qui le séparoit de Mansfeld ayant caché fa marche à ce dernier, il alloit à la pointe du jour donner un nouvel affaut à la place lorsqu'à sa grande surprise il se vit attaqué lui - même par toute l'armée Impériale. Il essuya cependant sans s'ébranler le feu de son artillerie, & fit ferme dans ses retranchemens pendant fix heures, mais enfin les Impériaux ayant réussi à mettre le feu à ses bagages, Mansfeld fut obligé de fortir à la hâte dans la plaine où le combat recommença avec un nouvel acharnement. Là il fallut céder enfin à la valeur & à la supériorité du nombre. La déroute de l'armée protestante devint générale. Les vainqueurs comptèrent fix mille ennemis tués ou blessés sur le

1625-

champ de bataille. Un grand nom-

CHRE-TIEN IV. 1625.

bre de prisonniers, d'enseignes, de canons, de chariots de bagages, rendirent leur triomphe plus éclatant & plus utile. Les fuyards poursuivis jusqu'à Zerbst y furent encore en partie pris ou passés au fil de l'épée. Mansfeld avec quelques foibles débris de son armée trouva un afyle dans le Brandebourg, mais un si grand échec jeta la consternation dans son parti & ternit la gloire de ce grand homme: cependant quelques mois après on le vit avec admiration former une nouvelle armée à l'aide de quelques fecours que les ducs de Mecklenbourg & le roi de Dannemarc lui envoyèrent, pénétrer en Silésie malgré tous les obstacles, aller de-là ravager la Moravie, & menacer Vienne & l'Autriche. Vallenstein obligé de courir à la défense de Vienne suivit Mansfeld jusques en Hongrie, où privé de toutes ressources par les maladies contagienses & par l'abandon de ses alliés les Transylvains & les Turcs, accablé de fatigues & de chagrins, ce guerrier fi fameux termina tristement une vie que sa valeur extraordinaire, sa

prudence consommée & sa constance inébranlable ont égalée à celle des CHRE-TIEN IV.

plus grands capitaines.

1626.

Pendant que cette victoire & la poursuite de Mansfeld faisoient pour quelque temps diversion aux forces de Vallenstein, le roi de Dannemarc étoit entré en Westphalie avec une partie de son armée, il y avoit occupé plusieurs places, & ses détachemens en avoient fait autant dans l'évêché de Hildesheim, à Ofnabruck, & jusques dans l'archevêché de Magdebourg, où ils avoient repris quelques postes sur les troupes de Vallenstein. Tilly n'étoit pas oisif de son côté: après avoir fouragé les contrées voifines, il affiégea Munden, petite ville importante par sa situation au confluent du Weser & de la Fulde, & après une opiniatre résistance il prit d'assaut cette place où près de trois mille soldats & bourgeois furent inhumainement maf. sacrés. Cette conquête lui ouvroit les états de Hesse-Cassel que le landgrave Maurice ne put fauver de leur ruine qu'en appaisant le vainqueur par une promesse de renoncer à la ligue des confédérés protestans.

1626.

De Munden Tilly marcha à Gœttingen qui n'en est pas éloigné, & TIEN IV. qui ne se rendit que quand une large brèche & l'éloignement de l'armée Danoise ne laissèrent plus à la garnison d'espérance d'être secourue. En effet autant les généraux catholiques fouhaitoient d'engager une bataille générale, autant le roi de Dannemarc avoit envie de l'éviter, plus docile en cette occasion aux conseils. de la prudence qu'aux mouvemens defon courage. Il n'avoit pas sans doute une pleine confiance à de nouvelles levées de soldats peu aguerris, dont son armée étoit principalement composée, ni peut-être à la plupart des chefs qui les commandoient; car on fait assez combien dans des armées formées par la réunion des troupes de divers états, il règne d'ordinaire de jalousie, d'infidélités, de contrariétés de vues & de sentimens. L'exemple que donnoient les ducs de Lunebourg devoit augmenter ses inquiétudes; ces princes après avoir distimulé quelque temps se déclarerent enfin ouvertement contre la ligue protestante, sans que ni les follicitations du roi, ni les repro-

ches amers qu'il leur fit de leur défection pussent les détourner d'une CHRE-résolution qu'ils regardoient peutêtre comme le seul moyen d'éviter leur ruine.

Ainsi la fortune sembloit se déclarer déjà contre le roi & ses alliés; chaque jour voyoit naître quelque événement qui leur étoit funeste. Le jeune Christian de Brunswick dont la valeur extraordinaire, le génie entreprenant & fécond en ressources, étoit si nécessaire pour entretenir l'espérance du parti, mourut dans le même temps de maladie. Cette mort fut très-sensible au roi qui voyoit périr ainfi dans le même été ses meilleurs généraux; car outre ce jeune prince & Mansfeld, le duc de Veimar eut aussi le même sort en Silésie où il foutenoit avec courage les efforts. de Vallenstein.

Le fort des armes fut cependant encore incertain pendant quelque temps. Chrétien IV échoua devant le château de Calenberg qui fut secouru, mais il fit lever le siège de Nordheim que Tilly venoit d'investir, & il pénétra dans le pays d'Eysfeld qui relève de Mayence, & jusques sur

CHRE- des contributions. Ce petit avantage TIEN IV. lui devint cependant bien funeste, si, 1626. comme on le crut alors, il lui fit per-

comme on le crut alors, il lui fit perdre l'occasion de remporter une victoire. Tilly étoit arrêté par une indifposition & son armée étoit alors assez foible, parce que les 6000 Impériaux que Vallenstein lui envoyoit de Silésie n'étoient pas encore arrivés, en forte que l'on crut affez généralement que Chrétien auroit pu la combattre avec avantage. S'il perdit en effet une occasion, il ne dut pas tarder à la regretter. Peu de jours après Tilly reçut le rensort qu'il attendoit, & sa fa santé lui permit de se mettre à la tête d'une armée que sa présence & ce secours animoient d'un nouveau courage. Alors il alla chercher l'armée Danoise qui voulut l'éviter à son tour; mais il la pressa si vivement qu'après quelques jours d'une mar-che difficile, le roi ne pouvant plus continuer sa retraite en sureté, s'arrêta près du château nommé Lutter dans le duché de Brunswick, où il prit un camp avantageusement fitué.

Il garda quelque temps cette position, mais menacé de manquer de. vivres, il fut obligé de hasarder une bataille. Après diverses escarmouches, le combat s'engagea entre les TIEN IV. deux armées avec une extrême vivacité. Les troupes catholiques furent d'abord battues & repoussées deux Mercure fois jusques à leurs retranchemens. François. La troisième charge ne commença Lotychius pas plus heureusement pour elles, & déjà, ce qu'on n'avoit jamais vu, quatre vieux régimens de Tilly rebutés de tant d'efforts inutiles tournoient le dos au vainqueur, lorsque ce général mit pied à terre, & l'épée à la main ramena les fuyards par ses reproches & par ses menaces. Le roi dont la valeur ne cédoit ni à celle de Tilli, ni à celle du plus intrépide soldat, ne donnoit pas de son côté des exemples moins propres à foutenir le courage des siens, & la victoire qui avoit paru déjà plusieurs fois se déclarer en leur faveur, leur auroit peut-être été affurée si la cavalerie allemande les cut souteurs comme elle devoit: mais depuis long-temps mécontente de ce qu'elle n'étoit pas régulièrement payée, elle fit mal son devoir, & laissa l'infanterie Danoise soutenir presque seule tout le choc

CHRE-

CHRE-

de l'ennemi. Ainsi pendant qu'elle combattoit avec la plus grande va-TIEN IV. leur, le duc Géorge de Lunchourg la tête de cinq mille cavaliers. l'ayant prise en flancs, la rompit enfin & la mit tellement en désordre qu'il ne fut plus possible de la rallier, & qu'après huit heures de combat la déroute devint générale, du côté des Danois & de leurs alliés.

Le roi avec ce qu'il put fauver trouva une retraite dans la ville de Wolfenbuttel, où peu de jours après il eut encore à ses ordres une armée

de vingt-trois mille hommes.

Cette bataille fut très-sanglante; quoiqu'il ne soit pas aisé d'estimer la perte des deux partis, que chacun augmenta ou diminua fuivant ses intérêts. Les Danois ne firent monter la leur qu'à cinq ou fix mille hommes tués ou pris, parmi lesquels ils regrettèrent plusieurs officiers généraux, & furtout le jeune prince Philippe de Hesse-Cassel, fils aîné du landgrave. Les relations du parti contraire prétendent au contraire qu'ils laissèrent dix mille morts sur le champ de bataille. Quant à la pertedes Impériaux elle fut certainement

considérable, puisque à midi ils avoient déjà deux régimens d'infan- EHREterie & trois de cavalerie extrême-TIEN IV. ment maltraités.

Quoiqu'il en soit, cette sanglante journée devoit porter & porta en effet un funeste coup à la confédération. Tilly également habile à vaincre & à profiter de ses victoires, emporta tout de suite Steinbruk, les châteaux de Hoya & de Langvedel qui défendoient l'entrée du pays de Brême, les villes de Verden & de Rotenbourg; presque toutes les forteresses du duché de Brunswick à la réserve de Wolfenbuttel; enfin la ville de Hanover qui n'attendoit qu'une qu'une occasion favorable pour ouvrir ses portes aux Impériaux. Environné de tous côtés d'ennemis ou d'alliés suspects, poursuivi par une armée victoriense & très-supérieure en forces, le roi fit alors tout ce qu'on pouvoit attendre d'un prince ferme, prudent, & actif, qui retrouve dans son courage les ressources que la fortune lui a ôtées. Il écrivit en France, en Angleterre, en Hollande pour rassurer ses alliés, relever leurs espérances, en obtenir

de nouveaux secours: & pendant que les fortes garnisons qu'il laissoit CHRE-TIEN IV. dans Nordheim & dans Wolfenbuttel 1626. arrêtoient ou gênoient les mouvemens de ses ennemis, il se retiroit dans le pays de Brême, fortifioit Stade & d'autres postes le long de l'Elbe, formoit une nouvelle armée avec les fecours qu'il recevoit de Dannemarc, de Hollande, de France; & dans un assez court espace de temps, il se seroit mis en état de réparer ses pertes, si tous les membres de la ligue eussent imité le

courage de son chef.

Mais ces mêmes états de Basse-Saxe qui l'avoient appelé à leur fecours, & l'avoient sollicité de les défendre contre un si redoutable ennemi, ne songeoient déjà la plupart qu'à faire une prompte paix à ses dépens. Leur union, leur constance pouvoit les faire craindre encore, & obtenir pour tous une paix honorable. Leur honneur y sembloit intéressé autant que leur sureté. Mais leurs jalousies, les menaces, les promesses de l'empereur, les espérances qu'il donnoit à chacun d'eux en secret, les séduisirent les uns après les autres. Le duc Fréderic de Brunfwick neveu du roi fut le premier qui CHREfit fon accommodement particulier. TIEN IV. Tilly lui promit au nom de l'empereur qu'on laisseroit à ses sujets l'exercice libre de leur religion, qu'ils ne feroient plus véxés comme ci-devant par des marches de troupes & des contributions, & que les garnisons Danoises qui étoient dans ses places seroient renvoyées avec des passeports jusques dans les lieux qu'elles nommeroient. Et en esfet toutes ces places furent évacuées à la réserve de Wolfenbuttel qui resta au roi, malgré les follicitations du duc, malgré les efforts de Tilly qui l'afsiègea inutilement. Cette résistance étoit due au brave Philippe comte de Solms, qui y commandoit au nom du roi une forte garnison bien pourvue de vivres & de munitions.

Bientôt à l'imitation du duc de Brunswick, les villes impériales de Goslar, de Mülhausen, de Lubeck les chapitres de Magdebourg, de Halberfladt, les ducs de Saxe Lawenbourg, & de Poméranie firent demander grâce, & la reçurent de l'empereur à condition de désarmer

1626.

CHRE-TIEN IV 1626.

& de se soumettre. Les deux ducs de Mecklenbourg, celui de Schwerin & celui de Gustrow prirent le même parti; mais ils curent dans la suite un sort bien différent des autres, Tilly étoit convenu que leurs villes recevroient garnison Impériale, mais comme ces villes n'étoient pas à sa portée, le roi de Dannemarc le prévint, & s'empara des plus fortes & furtout de celles qui ont des ports fur la mer Baltique. Le dépit que les généraux de l'empereur en conçurent, le soupçon qu'ils élevèrent que cela s'étoit fait par un consentement fecret des ducs de Mecklenbourg, enfin les projets que Vallenstein forma fur leurs états, tout cela concourut à plonger ces infortunés princes & leurs peuples dans un abîme de manx. L'électeur de Brandenbourg gagné ou intimidé parut aussi renoncer au parti des protestans, en consentant à reconnoître le duc de Bavière comme électeur au préindice du Palatin. Enfin l'esprit de découragement qui gagnoit de proche en proche parut dès-lors avoir ébranlé le duc de Holstein Gottorp lui - même, qui par la situation de

ses états étoit un allié si nécessaire au roi.

CHRE-

Le reste de la campagne ne fit TIEN IV. naître d'ailleurs aucun événement de conséquence. Chrétien IV se maintint sur les bords de l'Elbe, & réussit à empêcher les Impériaux de prendre des quartiers dans le pays de Brême. Son fils le prince Chrétien secourat & ravitailla Nienbourg avec beaucoup d'habileté & de prudence, & le roi en personne prit d'assaut le château de Hoya où il reçut une légère bleffure aussi bien que son fils. Il s'empara ensuite de la ville, & dans la mer Baltique l'amiral George Uhlfeld dent une escadre de vaisseaux Espagnols & Flamands, dont quatre furent coulés à fond, deux brulés, & les autres mis hors de service. Il se saisit encore de quelques vaisseaux de Lubeck qui portoient des munitions de guerre dans les Paysbas Espagnols.

Ces opérations militaires n'avoient pas empêché le roi de faire un voyage dans son duché de Holstein, d'en affembler les états, & de leur représenter le danger dont ils étoient menacés s'ils ne faisoient les plus CHRE-

1626.

grands efforts pour se mettre en état de défense. A ce discours le vieux TIEN IV. Gerhard Rantzow-gouverneur de la province, fentant rallumer fon zèle exhorta la noblesse dans les termes les plus forts à se dévouer pour la défense de la religion & de la patrie, & à marcher tous ensemble au devant de l'ennemi sans attendre qu'il vînt les défier sur leurs frontières. Cette faillie de courage & de patriotisme du généreux vieillard produisit du moins ce bon effet, que les états accordèrent unanimément des levées extraordinaires d'hommes & d'argent; mais sa mort qui suivit de près nuisit beaucoup à l'exécution des autres parties du plan de défense qu'il avoit proposé.

Le zèle de la noblesse de Holftein fut encore rallenti par les lettres pleines de promesses & de menaces que Tilly lui adressoit. Ces lettres faisoient surtout impression sur le duc de Holstein-Gottorp & la noblesse de ses états. Mais l'effet n'en étoit pas encore sensible. Au milieu de l'hiver les milices fournies par les états du duché furent en état d'être conduites devant le roi qui les passa en revue;

mais de nouvelles levées qui n'avoient jamais vu le seu n'étoient pas d'un CHREgrand fecours contre les vieilles bandes de Tilly. Chrétien IV qui ne se le dissimuloit pas, travailloit avec une activité extraordinaire à se procurer des fecours plus efficaces: & ce n'étoit pas sans succès. Ontre les renforts qu'il faisoit venir de ses royaumes en vertu d'une concession que les états de Dannemarc & de Norvège lui avoient fait l'année précédente, il recevoit enfin d'Angleterre un corps de six mille Anglois & Ecossois qui étoient depuis longtemps en marche sous les ordres d'un officier de réputation nommé Morgan. Le roi de France permit aussi, & encourageamême des levées d'hommes dans ses états en faveur des confédérés. A l'ouverture de la campagne, tous ces divers corps réunis formèrent une armée de vingt-quatre mille hommes de pied & cinq mille chevaux, fans compter les fortes garnisons de Wolfenbuttel, de Nordheim, Nienbourg, &c., & les restes des armées que Mansfeld & Weymar avoient conduites en Silésie; foibles débris qui se désendoient encore depuis la

TIEN IV. 1626

1626.

mort de ces généraux, sous la conduite de Baudissin & de Rantzow. TIEN IV.

A la vérité cette petite armée eut d'abord quelques succès en Silésie ; & on prit diverses places pendant que Vallenstein étoit occupé en Hongrie à poursuivre Bethlem-Gabor. Mais sitôt que ce prince inconstant eut abandonné le parti du roi de Dannemarc, Vallenstein retourna en Siléfie au milieu de l'été, avec une armée de quarante mille hommes; reprit sur les Danois toutes les places qu'il avoit perdues, & dans l'efpace d'un mois les obligea à évacuer cette province où ils se maintenoient depuis plus d'un an. La retraite de l'armée Danoise lui fut encore plus fatale que ses défaites. Ponrsuivie par l'ennemi, harcelée sur son passage par les habitans irrités des désordres qu'elle causoit, harasfée & manquant de tout, elle arriva presque fondue en Holstein où elle joignit le roi à Gluckstadt. Du côté de la Basse - Saxe tout se préparoit à une campagne meurtrière. Le roi qui défiroit de se maintenir dans le pays de Brême fortifioit avec soin & en approvisionnoit les places qu'il

regardoit avec l'Elbe comme le boulevard de ses états. Il ne pouvoit CHREaussi - bien pourvoir à la sûreté de TIEN IV. Nordheim & de Wolfenbuttel qui étoient presqu'au milieu des pays déjà occupés par l'ennemi. Aussi Tilly forma-t-il de bonne heure des projets fur ces deux places.

1626.

Il commença par Nordheim dont le siège fut long & sanglant. Les Danois soutinrent plusieurs assauts furicux avec tant de résolution que les Impériaux y firent une perte considérable. Enfin quand le commandant vit qu'il ne sui restoit ni vivres ni espérance de secours, & que toute la troupe étoit réduite à quatre compagnies, il capitula à des conditions honorables & se retira à Wolfenbuttel. Cette ville tint plus longemps encore quoique souvent assézée. Le comte de Solms qui y comnandoit, fit fréquemment des sorties wec un grand succès, & résistant galement aux follicitations & aux ittaques, il garda cette place au roi usques à la fin de la campagne.

La perte de Nordheim étoit pour a ligue un coup funeste par les suies qu'elle devoit avoir. En effet l'ar-

1626.

mée de Tilly se répandit dès - lo CHRE- dans la Basse-Saxe, s'assura de l'Elles IV. dans le duché de Lunebourg & dans le Brandenbourg, s'empara de He velberg, Ratenau, Perleberg, Brand denbourg, & elle contraignit enfi l'électeur à se déclarer ouvertemer pour l'empereur, ensorte qu'elle er veloppa le roi presque de tous côtés & qu'il fallut désormais que perdan tout autre projet de vue il couvri ses propres états, & se réduisit disputer pied à pied le terrain qu'i occupoit encore au midi de l'Elbe.

On pouvoit même juger dès-lor. que sa résistance ne seroit pas longue. Pendant que tous les alliés de Chrétien IV l'abandonnoient les uns après les autres, Vallenstein vainqueur en Silésie s'approchoit à grandes jour-nées du Mecklenbourg & du Holftein avec une armée de plus de 40 mille hommes, ensorte qu'avec celle qui étoit aux ordres de Tilly, le roi se voyoit en tête près de 80 mille hommes des mieux disciplinés de l'Europe, & commandés par deux de ses plus habiles généraux. Dans ce péril éminent il prenoit toutes les mesures que la prudence pouvoit

dicter; il se tenoit avec la plus grande CHRE-partie de son armée sur les bords de TIEN IV. l'Elbe dans les environs de Lauenbourg par où l'entrée du Holstein est le plus facile: car c'est - là en effet seulement que cette province n'est pas défendue du côté du midi par ce fleuve large & profond. Il garda quelque temps cette position. Les généraux ennemis ayant réuni leurs roupes dans le Brandenbourg y conertoient le plan d'une invasion en Dannemarc; & s'occupoient peutêtre aussi de propositions d'accomolement qu'on venoit d'interjeter. En effet l'infante Isabelle, & l'électeur le Saxe avoient offert leurs bons offices pour rétablir la paix; & la ituation critique où le roi se trouoit lui faisoit désirer de savoir quel prix l'empereur voudroit y mettre. Mais au feul mot d'accomodement vec les protestans tous les partisans ntéressés ou fanatiques de la cause atholique, la cour de Rome, le lergé, leurs créatures, leurs dévots ever ent des cris de toute part; ils man verent qu'ou achevat d'écraser héres, puisqu'après tant de crainces, d'aliarmes & d'efforts ruineux,

on avoit enfin le bonheur de la tenir CHRE-1627.

sous ses pieds. La voix populaire qui TIEN IV fait taire celle des sages, entraîne souvent les conseils des rois. Celui de Ferdinand pouvoit dans ce moment assurer la grandeur de son maître fur les fondemens les plus solides : il étoit le maître de dicter les conditions d'une paix gloriense & durable, s'il savoit renoncer à une petite partie des fruits de ses victoires pour s'assurer les autres à jamais. Mais cette sagesse eut paru une solie aux yeux d'un vainqueur enivré de ses succès. Il suffit pour en être convaincu de jeter les yeux sur les conditions qu'on proposoit au roi de Dannemarc: on lui demandoit de renoncer à fa qualité de général du cercle de Basse-Saxe, à toute prétention sur quelque évêché que ce fut en Allemagne, à toutes ses alliances, de remettre à l'empereur son duché de Holstein & les autres fiefs qu'il tenoit de l'Empire, en commençant par la forteresse de Gluckstadt; de payer tous les frais de la guerre, d'évipuis toutes les places qu'il occu- joit et Allemagne, &c. &c. Chrétien Cout malheureux qu'il étoit fut in ligné de

rien que de ses efforts & de sa cons. Chretance, il déclara nettement qu'il n'y TIEN IV.

fouscriroit jamais.

Alors les généraux ennemis commencèrent d'un commun accord les opérations qu'ils venoient de concerter. Vallenstein & Tilly ayant passé l'Elbe entrèrent dans le Holstein avec cinquante mille hommes, pendant que le comte d'Anhalt alloit reconquérir le pays de Brême, & le général Pappenheim depuis si célèbre, faire le siège de Wolfenbuttel. Le duc George de Lunebourg étoit outre cela chargé de contenir dans l'obéissance les états de Basse-Saxe, & de veiller fur tous leurs mouvemens avec un corps de réserve. Les Danois tentèrent inutilement de défendre l'entrée du Holstein. Après avoir perdu les forts & les redoutes qu'ils avoient élevés le long de l'Elbe, ils se retirèrent à grands pas dans l'intérieur du pays, toujours poursuivis par l'armée infiniment supérieure de Tilly. La régence de Hambourg effrayée de ce voisinage lui fournit des vivres & leva par-là le seul obstacle qui put l'arrêter. Stillhorn , Pinnenberg , El-Tome VII

meshorn, Itzehoe, Rendbsourg furent CHREbientôt en son pouvoir. La garnisonrésistance, les Impériaux irrités d'a-voir perdu quelques milliers d'hommes devant une place si foible, massacrèrent tout ce qui s'y trouva en âge de porter les armes. Ils s'emparèrent de l'isle de Femeren où ils laissèrent un corps de troupes. Toutes ces riches contrées devinrent en peu de temps le théâtre des fureurs. & des calamités attachées aux guerres de religion. La ville de Hattersleben , celle de Flensbourg que le commerce rend si florissante, furent prefqu'entièrement la proie des flammes, L'autre extrémité du Holstein l'étoit des inondations que les Dithmarses avoient appelées à leur secours, aimant mieux voir leurs campagnes submergées que livrées à la barbarie des Croates, & au fanatisme d'un foldat féroce qui se croyoit tout permis contre des hérétiques. Le vieux comte de la Tour qui avoit acquis un fi grand nom dans les guerres de Bohême, défendit quelques postes avec un courage digne de lui;

mais Tilly quoique blessé les lui en-

leva. Un autre échec bien plus considérable, sut celui que le margrave CHRE-de Bade-Dourlach essuya dans la partie orientale du Holstein. A peine débarquoit-il sur cette côte avec un corps de fix mille hommes qu'il y fut attaqué & totalement défait par le comte de Schlick. La plus grande partie des vaincus fut prise par les Impériaux dans l'armée desquels ils furent incorporés. Le margrave s'enfuit des premiers sur un bateau. Il n'y eut presque que le duc Bernard de Saxe-Weymar qui montra dans cette occasion ce courage & cette présence d'esprit qui l'égalèrent dans la fuite aux plus grands capitaines de son siècle.

1627.

Vallenstein ne vouloit pas céder à Titty la gloire de conquérir le Dannemarc. Il le suivoit de près avec son armée, ensorte que le Holstein & le Sleswic furent bientôt inondés par ce nouveau torrent dont la désolation avoit déjà marqué la trace en tant de lieux. Forcé de céder à son impétuosité le roi se contenta de jeter du secours & des provisions dans les forteresses de Krempe & de Gluckstadt, & se retira vers la côte

de l'ouest, où le pays entrecoupé CURE- de fossés, de digues & de marais, est d'un accès plus difficile. Mais les élémens mêmes semblèrent se déclarer contre lui; une sécheresse extraordinaire tenoit alors tous les passages ouverts. Ensin le découragement des troupes parut tel que n'ôfaut plus s'y fier, il se retira à Colding en Jutlande d'où il passa même ensuite

dans l'isle de Fionie.

Une partie de son armée le suivit pour mettre cette isle & les au-tres en état de défense; une autre s'enfuit du duché de Sleswic dans la Jutlande où le comte de Schlick la poursuivit sans relâche, répandant an loin dans cette province la terreur & la désolation. Vallenstein le fuivoit plus lentement, affurant fa marche par la réduction de toutes les places, & se plaisant à consumer la substance de ces contrées abondantes où le cultivateur depuis longtemps en paix accumuloit les fruits de son industrie. Il avouoit qu'il n'avoit pas encore eu depuis le commencement de la guerre un pays fe gras à dévaster. La partie royale des duchés devint principalement sa proje;

car il ménagea beaucoup plus lesétats du duc de Gottorp qui depuis CHEEquelque temps traitoit de sa soumis-TIEN IV. sion à l'empereur. L'armée Danoise elle-même acheva la ruine de la Jutlande. Composée en partie de mercenaires étrangers qui, dans la confusion où étoient les affaires du roi. avoient secoué le joug de toute discipline, ces troupes pilloient ellesmêmes les lieux par où elles précipitoient leur fuite, prétextant qu'elles assuroient leur retraite en rendant. leur poursuite difficile. Mais cette cruelle précaution n'empêcha pas le comte de Schlick de les suivre avec huit mille cavaliers jusques à Vibourg, & de - là jusques à Aarhuus, & à Albourg où quelques régimens Danois ayant rassemblé les vaisseaux dont ils purent se rendre maîtres se sauvèrent dans les isles voisines, tandis que le reste de l'armée essayoit inutilement de trouver quelqu'asyle dans la presqu'isle de Vendsyssel qui forme la partie septentrionale & la plus reculée de la Jutlande. En effet, le comte de Schlick sit passer à ses troupes le bras de mer nommé Lym-Fiord qui forme cette presqu'isle, &

1627.

ayant atteint & enveloppé les foibles

CHRE- débris de cette armée, il les contren IV. traignit à se rendre à discrétion. Les

1627. chess au nombre desquels étoit le duc François de Saxe - Lauenbourg furent faits prisonniers de guerre; mais des quatre mille soldats qui se rendirent, les Impériaux incorporèrent tous ceux qui leur parurent en état de servir, & renvoyèrent les autres après les avoir entièrement dépouillés.

Pendant que les armées de l'empereur soumettoient si facilement la Jutlande, elles avoient aussi des succès dans le pays de Brême. Le comte d'Anhalt avoit été chargé de le réduire avec un corps de 15 mille hommes; mais le colonel Morgan avec ses six mille Anglois & Ecossois rendit cette conquête difficile. Il se défendit long - temps d'abord sous les murs de Brême, ensuite sous ceux de Stade qui sit une longue & courageuse résistance.

La ville de Nienbourg arrêta aussi le vainqueur pendant plusieurs mois, & celle de Wolfenbuttel jusques à la su de la campagne, comme je l'ai

déjà remarqué. Mais l'une & l'autre de ces places furent enfin subjuguées CHREautant par la famine que par l'en-TIEN IV. nemi, & il ne resta plus au roi de Dannemarc que la seule ville de Stade de toutes les places qu'il avoit occupées au midi de l'Elbe.

1627.

Celles du Mecklenbourg où il avoit laissé des garnisons n'avoient pas encore été attaquées par les Impériaux. Ils n'avoient pas cru qu'elles pussent nuire à leur projet d'invasion en Danneniarc, mais quand ce dernier projet eut été exécuté, ils en formèrent d'autres qui exigeoient d'autres mesures. Alors ils voulurent se rendre maîtres de la plupart de ces villes. Vallenstein dont l'ambition croissoit avec les succès avoit, diton, suggéré à l'empereur de s'affurer de la navigation de la mer Baltique, en se procurant des ports sur ces côtes & en y entretenant des flottes. Les villes de Rostock, de Vifmar, & furtout celle de Stralfund, une fois foumises pouvoient rendre facile l'exécution de ce grand defsein. Les vaisseaux de ces villes, ceux des autres villes anséatiques qu'on espéroit de gagner par des

CHRE-

promesses ou des menaces, ces vaiffeaux, dis-je, joints à ceux qu'on pouvoit construire, devoient former des escadres, à l'aide desquelles on transporteroit des armées victorieuses dans les royaumes de Dannemarc & de Suède les seuls asyles que le luthéranisme eut conservés. Toutes les nations du Nord apprirent avec effroi ces vastes & ambitieux desseins. Gustave-Adolphe qui faisoit alors une guerre difficile, quoique heureuse en Pologne, sentit la nécessité de s'unir avec le roi de Dannemarc pour assurer la liberté de la navigation dans la Baltique; & furtout pour en défendre les côtes contre les Impériaux.

Le Dannemarc étoit bien plus intéressé encore à faire échouer un projet qui pouvoit consommer sa ruine. Ce sont ses forces maritimes qui ont fait toujours fa plus sûre désense: c'étoit là le dernier rempart qu'il avoit à opposer à ses implacables ennemis. Aush Chrétien avoit-il fait de bonne henre les plus. grands efforts pour mettre sa flotte fur un pied respectable, & afin que ni la crainte ni la féduction ne put engager les Lubeckois à prêter

fes vaisseaux aux Impériaux, il en avoit fait saisir la plus grande partie, soit dans le Sund, soit dans la TIEN IV.

Trave, jusques à ce qu'il eut vu Lubeck résister à toutes les invitations pour demeurer sidelle à ses alliances. Ces mesures produisirent l'effet qu'il en attendoit. La régence de cette ville donna au roi de nouvelles assurances de ne favoriser en aucune manière les Impériaux, & ces promesses furent assez soigneusement observées.

L'année suivante on vitensin éclore ces projets qui devoient achever d'accabler le Septentrion, renverser les derniers soutiens des libertés de l'empire & des protestans (1), ruiner le huller commerce & la marine des Hollan-Struvius dois, enchaîner le détroit du Sund, le Dannemarc & la mer Baltique Le 16me même, & les soumettre aux deux Janvier. branches de la maison d'Autriche. Londorp-L'exécution de ces vastes desseins 1012. It commença par une sentence de prof-T. 4. p. 8.

<sup>(1)</sup> On fait que Vallenstein disoit publiquement qu'on verroit bientôt les princes de l'Empire sur le pied des grands d'Espagne, & les évêques égaux aux aumoniers de la cour Impériale.

CHRE-TIEN IV. 1627. cription que l'empereur fit rendre contre les ducs de Mecklenbourg; sentence fondée en apparence sur ce que ces princes avoient allumé & répandu le feu de la guerre dans la Basse - Allemagne, assisté le roi de Dannemarc, remis leurs places fortes à ses troupes au grand préjudice de l'empereur à qui cette désobéissance avoit, disoit on , occasionné des dépenses infinies. Mais cette désobéissance, si c'en étoit une, ils n'en étoient pas plus coupables que les autres étatsdu cercle de Basse-Saxe qui ne furent point traités avec la même rigueur : & personne ne donta que le plus grand crime de ces princes infortunés ne fut d'avoir une souveraineté confidérable à la bienféance de Vallenstein. En effet, les ducs déjà dépossédés en partie par la force nele furent pas plutôt par le décret qui les mettoit au ban de l'Empire, qu'un autre décret Impérial transporta leur duché à cet ambitieux favori. Deux commissaires de l'empereur allèrent porter aux sujets de Mecklenbourg l'ordre de renoncer à l'obéissance qu'ils devoient à une maifon illustre qui les gouvernoit avec

gloire depuis une longue suite desiècles, qui n'avoit jamais dû son Chre-autorité & son rang aux biensaits TIEN IV. d'aucun empereur, mais aux droits de sa naissance; à des princes enfin qui s'étoient constamment alliés aux premières maisons souveraines de l'Europe, & qui comptoient un roi au nombre de leurs ancêtres. C'étoit des princes d'un rang si élevé que l'empereur osoit réduire à l'état de fugitifs indigens & proscrits, eux & leurs familles, contre toutes les formes & les loix, pour avoir voulu se maintenir dans des droits fondés sur les titres les plus incontestables. Aussi l'indignation que ce nouveau trait de despotisme causa dans l'Empire, fut-elle universelle: & les états catholiques eux-mêmes commencèrent dès-lors à craindre qu'ils n'eussent travaillé à forger leurs propres chaînes, en se rendant les instrumens aveugles de tous les desseins de l'empereur.

Mais la terreur retenoit encore tout le monde dans le silence, & Ferdinand sidelle à ses principes & animé par les succès, loin de craindre aucune résistance joignit au don

S vj

du Mecklentourg celui de la charge

de grand - amiral de l'Empire dans. WIEN IV. la mer Baltique & l'océan du Nord. 1628. En conférant à Vallenstein cette dignité nouvelle il lui ordonna de faire. tous ses efforts pour se procurer incessamment une flotte à l'aide de. laquelle il put ôter au roi de Dannemarc son empire sur la Baltique, porter une armée dans le cœur de fes états & dans ceux dn roi de. Suède, fermer le Sund aux Hollandois, l'ouvrir à une flotte Espagnole qu'on armoit à Dunkerke, &. qui devoit l'aider à affermir la domination Autrichienne dans le Nord.

Wismar & Rostock, villes importantes du duché de Mecklenbourg, avoient déjà été contraintes d'abandonner leurs ports au nouvel amiral. La première avoit même été choisie pour être le principal siège de son amirauté. Il y faisoit construire & équipper des vaisseaux en diligence & à grands frais: mais comme une marine ne peut être l'ouvrage peu de temps, ses essorts s'étoient. principalement tournés du côté des villes maritimes voisines, riches en. vaisseaux & en matelots. L'empereur n'épargna rien pour leur perfuader d'en fournir volontairement CHREà son amiral. La cour d'Espagne toujours magnifique en promesses tâcha aussi de les éblouir par l'appas du commerce des Indes qu'elle vouloit leur ouvrir: tous ces efforts produifirent peu de fruit. Les Lubeckois comme on l'a annoncé, s'obstinèrent à garder une fage neutralité : ils voyoient avec peine cette nouvelle puissance maritime fondée si prèsd'eux, & d'ailleurs le grand nombre de leurs vaisseaux enfermés dans les ports de Dannemarc lioit leur fort à celui de cette couronne. Vallenftein jeta donc les yeux fur les villes de Poméranie & particulièrement sur Stralfund. Ce port étoit le plus commode de cette mer pour une entreprise sur le Dannemarc & la Suède. La ville pouvoit même servir de boulevard à ses nouveaux états de Mecklenbourg. Il pria, il fomma les bourgeois de lui ouvrir leurs portes, & sur leurs resus réitérés, cet homme orgueilleux qui ne pouvoit plus fouffrir aucune contradiction, résolut d'en tirer une vengeance éclatante, jurant qu'il escaladeroit leur

1628.

CHRE- nes au milieu des airs.
TIEN IV.

1628. Loccen. Hif. Suec. L. 7.

Il la fit d'abord affiéger par son. général Arnheim; mais ses attaques n'eurent que peu de succès. Le roi de Dannemarc y avoit seté un corps de troupes commandé par le brave colonel Holck qui défendit la place avec autant d'habileté que de valeur. L'amiral Prosmund qui croisoit dans les mers voifines avec une escadre Danoise, réussit aussi à y faire entrer des munitions de guerre & de bouche. Stralfund reçut de plus des secours de Lubeck, de Hambourg, & du roi de Suède, dont la flotte étoit alors devant Dantzig. La garnison Danoise secondée par une bourgeoisie zélée pour la défense de sa religion & de sa liberté, repoussa conrageusement plusieurs assauts des Impériaux, & leur tua beaucoup de monde. Impatient & irrité Vallenstein conduifit alors lui-même un renfort devant Stralfund, & lui donna de nouveaux assauts qui ne servirent qu'à ajouter à ses pertes, à sa confusion, à son dépit. Une partie de ses forces & de la belle faison fut

ainsi vainement employée à surmonter cet obstacle imprévu.

Chrétien IV ne s'étoit pas borné à TIEN IV. 1625. arrêter son ennemi devant cette ville

en y jetant à propos des secours ; il avoit voulu faire des diversions en fa faveur. Après avoir long - temps croisé dans ces parages, & bloqué l'isle de Rugen qui est devant Stratfund, il fit une descente dans celle d'Usedom à l'embouchure de l'Oder. Il y débarqua cinq mille hommes qui s'emparèrent sans peine de la ville de même nom, du fort de Penamunde & de Wolgast. Vallenstein n'en fut pas plutôt instruit qu'il fit marcher de ce côté-là huit mille hommes qui trouvèrent les Danois occupés à fortifier un retranchement devant la porte de Wolgast. Les Impériaux les y attaquèrent avant qu'ils eussent pu le pourvoir d'artillerie. Encouragés cependant par la préfence de leur roi & du prince Fréderic son fils, les Danois les repoufsèrent plusieurs fois avec perte. Enfin l'infanterie Danoise cédant au nombre se retira en bon ordre à Wolgast. Pen de temps après le rei se rembarqua avec tout fon monde, & abanL628.

donna cette ville qui fut aussitôt prise

& pillée par l'ennemi. CHRE-TIEN IV.

Pendant que cela se passoit la crainte d'une invasion dans les isles de Dannemarc obligeoit le roi à prendre toute forte de mesures pour les désendre. Il avoit fait fortisser Odensée, garni les côtes les plus exposées de postes & de vaisseaux de garde, & pourvu à la fûreté du royaume au moyen des escadres qu'il faisoit croiser sans cesse dans la partie de la Baltique, qui fépare le Mecklenbourg & la Poméranie des isles de Daunemarc. Aussi dès que la mer fut ouverte, vit-on ces escadres s'opposer partout aux entreprises des Impériaux, & porter même l'allarme dans leurs conquêtes. C'est ainsi que les Danois firent une descente dans l'isle de Femeren, sous les ordres du roi lui - même. Il y attaqua les Impériaux, les défit, emmena cinq cent prisonniers, saisit ou brûla leurs vaifseaux, & les chassa entièrement de l'isle. Un officier de marine, nommé Saxe, ne fut pas moins heureux dans le détroit du petit Belt, dont le roi. lui avoit confié la garde. Il prit tous les vaisseaux ennemis qui osèrent s'y

montrer. L'amiral Prosmund bloqua-Varnemunde qui sert de port à la ville Chre-de Rosock, & où Vallenstein armoit TIEN IV., une escadre, & soit dans ce port, soit ailleurs il réussit à détruire la plus grande partie des vaisseaux que le nouvel amiral de l'Empire avoit pu faire construire & équiper. La mer Baltique sembloit aussi se soulever contre ces nouveaux maîtres; une tempête dissipa l'escadre impériale qui sortoit du port d'Apenrade; elle tomba presque toute entre les mains des Danois, & neuf vailseaux de guerre que le roi de Pologne avoit destinés à renforcer la flotte de Vallenstein furent en partie détruits par une autre tempéte, en partie coulés à fonds ou pris par les vaiffeaux danois. Ainsi la mer Baltique resta malgré tant d'essorts sous les loix de fon ancien maître, & la ville de Stralfund ne pouvant être investie que du côté de terre, continua à sedéfendre avec courage & avec succès.

Le roi désiroit vivement de reprendre les villes maritimes du Holstein & du Sleswic, d'où l'ennemi tenoit les isles voifines dans de continuelles allarmes. Les payfans de ces duchés

CHREL lans & fiers, fouffroient impatiem-TIEN IV. ment l'autorité tyrannique de leurs 1628. hôtes, leurs insultes, leur avidité. Dans la province d'Angelen, l'ancienne patrie des Anglois, ils s'étoient sénéralement soulevés. & avoient

hôtes, leurs insultes, leur avidité. Dans la province d'Angelen, l'ancienne patrie des Anglois, ils s'étoient généralement soulevés, & avoient massacré ou chassé tous les Impériaux qui étoient en quartier chez eux. Les Dithmarfes qui n'avoient pas dégénéré de leur ancienne valeur, ne les ménageoient pas davantage, & les réduisoient à n'oser plus se montrer qu'en forces hors de leurs retranchemens. Les habitans des petites isles qui sont sur les côtes de l'ouest s'étoient remis en liberté. Ceux de la fertile presqu'isle d'Eyderstedt avoient eu le même courage, & animés par leurs fuccès on les voyoit déjà courir les mers voifines avec leurs vaisseaux, au grand préjudice des Impérianx qui ne pouvoient plus tirer de secours de Brême on des Pays - Bas.

Une escadre danoise parvint aussi à entrer dans l'Elbe, & à jeter du secours dans Krempe & Gluckstadt, Les scules places de Holstein que les armées de Tilly & de Vallenstein

n'eussent pu réduire. Marquard Rantyow qui commandoit à Gluckstadt CHRE-ayant reçu ce secours, sit une sortie si à propos qu'il obligea l'ennemi à lever le siège avec une perte considérable. Il fit même prisonniers un comte de Schaumbourg & plusieurs autres officiers de rang, enleva tout le bagage des affiégeans & dix-huit drapeaux. Vallenstein craignant que le corps d'armée qui assiégeoit Krempe n'eut un pareil fort, y envoya un renfort considérable, ensorte que la garnison de cette petite place ne pouvant plus recevoir de secours, se rendit à des conditions honorables après un siège de sept mois.

Le roi surprit encore les Impériaux dans la ville d'Ecklenforde , mais il recut un échec à Kiel où il avoit débarqué quelques troupes.

Ces divers événemens ne laissoient pas de ranimer un peu les espérances des Danois, en même temps qu'ils faisoient sentir aux généraux de l'empereur que sans des efforts continuels & très - onéreux, il leur seroit impossible de conserver leurs conquêtes. Le temps, les accidens, quelques revers pouvoient aisément

TIEN IV. ¥628.

exciter un foulèvement général chez un peuple nombreux & guerrier, qui détestoit le joug dont on l'accabloit. Ils commençoient à sentir que cette grande presqu'isle encore mal soumise, & toujours menacée par les escadres & les armées d'un prince légitime & aimé des peuples, ne pourroit jamais être subjuguée sans le secours d'une grande flotte, qu'ils doute d'avoir désespéroient sans

jamais.

Pendant que le Dannemarc étoit dans cet état critique, la ville de Stade dans le duché de Brême la seule place que le roi eut conservée au midi de l'Elbe, avoit continué à fontenir un siège long & meurtrier. Morgan la défendoit courageusement avec ses Anglois & ses Ecossois, & le roi ne faisoit pas de moindres efforts pour la secourir avec sa flotte. Mais Tilly ayant enfin réussi à en empêcher les approches au moyen des redoutes & des forts dont il l'environna, Morgan perdant toute espérance de secours, rendit à des conditions honorables une place qu'il défendoit depuis plus de fix mois.

Le siège de Stralfund avoit un

fuccès bien différent : Vallenstein fatigué & épuifé par tant d'affauts inu- CHREtiles, en avoit interrompu les opérations vers la fin de Juillet. Mais, foit qu'il n'eût voulu que se ménager le temps nécessaire pour recommencer ses attaques avec de plus grandes forces', foit que les forties fréquentes de la garnison rallumassent fa vengeance, il marcha de nouveau vers cette ville, l'investit, & fit élever des forts pour la resserrer avec plus de foin que jamais. La valeur de la bourgeoisse déjà si bien éprouvée, ne se démentit pas dans ce second siège. Gustave Adolphe venoit de conclure avec elle un traité par lequel il la prenoit sous sa protection, & se chargeoit de sa défense. En effet il ne tarda pas à faire entrer dans Stralfund un corps de quatre mille hommes de pied & de mille cavaliers qui relevèrent la garnison danoise & mirent la ville & les déhors dans un tel état de défense, que Vallenstein désespérant enfin tout-à-fait du succès de son entreprise, mit le seu à son camp & termina ce siége mémorable, qui lui coûtoit près de douze mille hom.

1628.

Khever. p. 2054

mes de ses meilleures troupes. C'est ainsi que le roi de Suède qui avoit PIEN IV. paru jusques alors tout occupé de 1628. la guerre de Pologne, prit pour la première fois une part publique aux affaires d'Allemagne. Il avoit bien formé quelque sorte de liaison avec la ligue des états de Basse - Saxe; il avoit plus récemment encore fait une alliance particulière avec le roi de Dannemarc pour la défense réciproque de leurs états, & spécialement pour le maintien de la liberté & de la navigation dans la Baltique (1); mais ce ne fut qu'à l'occasion du siège de Stratsund qu'il se déclara en effet ouvertement en faveur de la confédération protestante.

<sup>(1)</sup> Ce traité avoit été à figné à Copenhague le 19 Avril 1628, entre les ministres du roi & Oxenstierna chancelier de Suède ( voyez Slange T. I. p. 616.) Par un traité particulier les deux rois se promettoient de se faire comprendre réciproquement dans les traités de paix on de trêve qu'ils pourroient conclure, foit avec l'empereur, foit avec la Pologne. On se plaignit en Dannemarc de ce que le roi de Suède n'observa jamais l'article par lequel il avoit promis d'envoyer une escadre au secours des Danois, & cette inobservation fervit à les justifier, lorsque l'année suivante ils firent une paix particulière avec l'empereur.

Ferdinand en témoigna beaucoup de ressentiment, & Vallenstein furieux de CHRE-Le voir arracher sa proie, sit marcher TIEN IV. contre les Suédois un grand corps de troupes dans la Pruffe Polonoise.

L'empereur s'étoit flatté que les anciennes jalousies des deux nations ne permettroient pas aux deux rois du Nord d'être jamais sincèrement unis. Ce qui venoit de se passer lui fit voir la possibilité du contraire; & l'apparence seule d'une union qui pouvoit lui devenir si fatale lui fit désirer la paix comme le seul moyen de la prévenir. Dès-lors toutes les dispositions parurent changées. Pen de temps auparavant le duc de Holstein-Gottorp avoit voulu prendre sur lui le rôle de médiateur, mais cette médiation désagréable au roi contre lequel il s'étoit trop déclaré, & offerte dans des circonstances peu favorables, n'avoit point été acceptée. Ensuite ce duc s'adressa au sénat de Dannemarc, & l'engagea à écrire à l'empereur pour l'exhorter à la paix. Le fénat vivement affecté de l'état du royaume suivit ce conseil, & sa lettre arrivant dans des conionctures plus propices fut mieux

accueillie. L'empereur fit donner à ses généraux Tilly & Vallenstein les pouvoirs les plus étendus pour négo-1628. cier & conclure la paix, & après divers débats sur le choix du lieu, il fut convenu de tenir un congrès à Lubeck pour s'occuper de ce salutaire ouvrage. Il eut dû s'ouvrir dès le milieu de l'été de cette année, mais tant que Vallenstein espéra de réduire Stralfund, il fut fourd aux vœux des peuples & à ceux de l'empereur luimême, dont il affectoit de plus en plus de se rendre indépendant. En effet l'empereur tout victorieux qu'il étoit, désiroit sincèrement de pacifier l'Allemagne, pour employer ses forces en Italie où la succession de Mantoue venoit d'exciter de grands troubles. Enfin la résistance de Stralfund, la crainte du roi de Suède, celle d'un foulèvement en Jutlande firent aussi comprendre à Vallenstein que dans le haut point de grandeur où la fortune l'avoit élevé tout ce qu'il devoit désirer étoit de se l'assu-

> La négociation fut donc renouée par le moyen du comte de Schaumbourg qui étoit prisonnier de guerre

rer par une folide paix.

1629.

& Copenhague, & on se promit de faire l'ouverture des conférences an CHREcommencement de l'année suivante. Le roi nomma pour y affister, avec le simple titre de députés ou de commissaires, Chrétien Früs grand chancelier, Jaques Ulfeld chancelier du royaume, Albert Scheel fenateur, & pour les provinces Allemandes Levin Marschall chancelier de ces provinces , Detlef & Henri Rantzow. Du côté des Impériaux c'étoient le baron d'Aldringer général de l'empereur (1). Le comte de Gronsfeld chambellan de l'électeur de Bavière, le baron de Diederichstein, & les Srs. de Ruppen & de Walmerode. Mais ce qu'il y eut d'étrange, c'est que ces minif-tres en arrivant à Lubeck ne produifirent que des plein-pouvoirs de Vallenstein & de Tilly , & ne prirent que les titres de Subdélégués de ces généraux, comme si les plénipotentiaires du roi eussent pu traiter avec quelque forte de bienféance avec de simples députés de généraux d'armée. En vain les Impériaux répliquèrent

<sup>(1)</sup> Celui-ci ne fe rendit à Lubeck que quand le traité fut déjà fort avancé. Tome VII.

CHRE-TIEN IV. 1629.

que Sa Majesté Impériale ratifieroit. tout ce qui seroit réglé par les commissaires de ses généraux; les Danois insistèrent sur ce qu'ils se procurassent une déclaration de l'empereur ou des pleins - pouvoirs immédiats; & leur fermeté sur ce point sut telle qu'après de longs débats les Impériaux furent obligés de promettre que dans l'espace de six semaines ils seroient revêtus du caractère qu'on leur demandoit.

Il n'y eut pas moins de difficulté fur un autre article des pleins-pouvoirs des Impériaux par lequel il fembloit qu'ils voulussent traiter avec les ministres du sénat de Dannemarc & non avec le roi, se fondant sur ce que c'étoit le fénat qui avoit témoigné le premier le désir de se reconcilier avec l'empereur. Le roi non moins blessé de ce manque d'égard que de l'autre, fit déclarer qu'il ne consentiroit jamais à traiter sur ce pied, & il obtint encore ce point. Ainfi, dit fort bien un historien, les Impériaux vouloient être plus que des

Bahm.

Epit. Rer. vainqueurs dans cette négociation, & Germanic. les Danois ne vouloient pas y être trai-

tés comme des vaincus.

Quand ces difficultés sur les formes furent applanies, on ne se trouva pas CHREmoins éloigné sur le fond même des conditions. Les ministres du roi demandoient que tous ses états, places fortes, artillerie, munitions de guerre, esfets précieux, &c. lui fussent immédiatement restitués; qu'on indemnisat ceux de ses sujets qui avoient souffert des pertes dans le cours de la guerre, que les prisonniers fussent rendus, que les états de Basse-Saxe fussent maintenus dans leurs libertés spirituelles & temporelles, & rétablis dans tous leurs droits conformément aux loix de l'Empire; que dans les différends qui pourroient s'élever à l'avenir entre l'empereur & le roi, il fut choisi de part & d'autre des arbitres pour en connoître ; qu'il y eut une amnistie générale en faveur de tous les membres de l'Empire qui avoient pris part à la guerre; que les rois de France. de la Grande-Bretagne, de Suède & les Etats-Généraux fussent compris dans le traité de paix s'ils le désiroient, &c. Les Impériaux furent étonnés de ces propositions qui sembloient supposer dans celui qui les

CHRE-TIEN IV. 1629.

faisoit des ressources égales, si ce n'est même supérieures à celles de la puissance avec laquelle il traitoit, & le courage du roi leur parut extrêmement disproportionné à sa fortune. Après quelque délai ils répondirent à ces demandes par les demandes suivantes qui s'éloignoient encore bien plus du juste équilibre qui pouvoit seul assurer une réconciliation.

C'étoit Vallenstein qui de Gustrow ville assez voisine de Lubeck, d'où il gouvernoit ses nouveaux états de Mecklenbourg, & dirigeoit les opérations du congrès ; c'étoit, dis-je, Vallenstein qui faisoit dicter aux plénipotentiaires Danois un projet de traité dont les principaux articles portoient que le roi de Dannemarc ne se mêleroit plus en aucune façon des affaires de l'Empire, & spécialement de celles du cercle de Basse-Saxe, qu'il renonceroit entièrement à son duché de Sleswic, à celui de Holstein, & à tous les états qui en relèvent; qu'il renonceroit aussi pour Ini & ses fils à tous les titres, droits, & prétentions qu'il pouvoit avoir acquis sur quelqu'évêché ou autre

1629.

bénéfice quelconque en Allemagne; que l'électeur de Saxe scroit mis en CHREpossession de la Jutlande , à qui elle TIEN IV. serviroit d'hypothèque, à la place de la Luface que l'empereur lui avoit engagée pour sûreté de ce qu'il lui devoit, jusqu'à ce que par la posfession de la Jutlande ou de quelque autre manière cet électeur fut dédominagé & satisfait; que le roi payeroit tous les frais de la guerre; qu'il seroit tenu à un dédommagement envers les électeurs & les états de l'Empire auxquels il avoit fait la guerre, & en particulier envers les ducs de Lunebourg. & de Holstein-Gottorp. Les ministres Danois se récrièrent extrêmement contre des propositions aussi inacceptables; mais pendant qu'ils y répondoient par de longs mémoires, le roi prenoit des mesures plus esticaces pour ramener ses ennemis à des sentimens plus modérés.

Dès le commencement de l'année il avoit rejeté toute proposition de trêve & d'armistice, & il avoit sait les derniers efforts pour se mettre en état de continuer la guerre par terre & par mer. Il fit plus: il atta-

qua les Impériaux dès que la faison le permit, dans le pays d'Eyderstedt qui fait partie du duché de Sleswic, TIEN IV. 1629. dans l'isle alors riche & peuplée de Nordstrand sur la côte de l'ouest, enfin dans le cœur des états du duc de Holstein-Gottorp, & dans la résidence même de ce duc auquel il attribuoit une grande partie de ses difgraces. Celles de ces entreprises qui ne furent point interrompues par la paix eurent un fuccès complet. Morgan soumit l'isle de Nordstrand où il défit les Impériaux ; il les chassa de l'Eyderstedt, & le roi en occupant le pays d'Angelen & en assiégeant Gottorp, acheva de les mettre dans le plus grand péril d'être coupés de Ja province de Jutlande avec laquelle

maître du duché de Slefwic.

Dès le commencement du congrès l'empereur, ou plutôt ses ministres, avoient sait la faute irréparable de resuser d'admettre & d'éconter les ambassadeurs du roi de Suède qui étoient arrivés jusques dans le voisinage pour avoir part au traité. On les avoit renvoyés avec dédain, & quoiqu'on en eut sait ensuite quel-

on ne peut communiquer sans être

que sorte d'excuses à Gustave-Adol -phe, le coup étoit porté, & l'empe-Chre-reur qui pouvoit profiter de ce moment décisif pour étouffer dans leur naissance les différends qu'il avoit avec ce prince, méprisant sans doute un ennemi qu'il croyoit trop soible & trop éloigné ne sut pas réparer un affront que Gustave n'oublia jamais, & qu'il fallut ensuite que l'Empire effaçât par un déluge de fang.

1629

Des historiens du dernier siècle aveuglement suivis par des historiens plus modernes, ont avancé que Chrétien IV ne témoigna aucune envie que les Suédois fussent admis au congrès, ni que la paix se fit avec l'agrément du roi de Suède, quoique par le traité de l'année précédente les deux monarques se fussent engagés à ne conclure aucun accomodement à l'insçu l'un de l'autre. Je ne répéterai pas ici que Gustave-Adolphe avoit négligé le premier d'observer ce traité dans des points effentiels que la nécessité, comme il le prétendit, l'empêcha de remplir: je dirai feulement que les instructions que Chrétien IV donna à ses ministres sont directement contraires à cette asser-

tion, & la suite prouve clairement que toute la conduite que le roi TIEN IV. tint dans cette occasion fut connue 1629. & approuvée de fon allié, moins prévenu sans doute contre lui que les historiens dont nous parlons. En effet immédiatement après l'affront fait aux ambassadeurs de Gustave-Ado!phe, un de ses conseillers qui avoit le plus de part à sa confiance, nommé Rask, se rendit à Copenhague par ses ordres pour y proposer une entrevue personnelle des deux monarques sur les frontières de leurs états. Chrétien IV s'y prêta avec joie, & les circonstances du temps & du lieu étant convenues, ils se rencon-trèrent à Markeræd où pendant quatre jours qu'ils passèrent ensemble ils se donnèrent réciproquement toute forte de marques d'estime, de con-fiance & d'amitié. On ignora le sujet particulier & le résultat de leurs conférences, mais il fut aisé de juger qu'elles n'avoient pu que resserrer les liens qui les unissoient déjà: les Impériaux en conçurent une trèsgrande inquiétude, & la crainte que ces deux princes n'eussent pris con-

tr'eux des engagemens de conséquence

ne contribua pas peu à accélérer la conclusion de la paix. Alors en effet CHRE-Vallenstein se laissa persuader par le TIEN IV. Vallenstein se laissa persuader par le baron d'Aldringer de restituer au roi toutes ses conquêtes. Et de son côté le roi qui n'avoit jamais paru jusques là incliné pour la paix ne put résister aux sollicitations de son sénat & de ses peuples qui la demandoient avec un extrême empressement. En effet il étoit révolté de la loi à laquelle les Impériaux vouloient le foumettre de ne plus prendre part aux affaires d'Allemagne, & d'abandonner par cela même l'électeur Palatin & les ducs de Mecklenbourg ses alliés & parens; il n'est pas douteux qu'un cœur aussi généreux que le sien n'eut refusé de souscrire à des conditions de ce genre si les circonstances l'eussent laissé le maître de ne consulter que son propre sentiment. C'est donc bien injustement que quelques historiens ont voulu faire regarder cet abandon forcé de ses alliés comme une tache à la mémoire de Chrétien IV. Il n'y a que les monarques absolus qui soient responsables au public & à la postérité de tout ce qu'ils font. C'est le dé-

CHRE-TIEN IV. 1629. Le 12. Mai v. Slange. Т. т.

huller.

R. 11.

domnagement de ceux dont les pouvoirs sont limités de n'être point chargés seuls des suites funestes que peuvent avoir les erreurs & les fautes de leur gouvernement.

Tous les articles de quelqu'importance étant enfin convenus, le traité Londorp, fut bientôt dressé & signé à la grande fatisfaction des peuples de Dannemarc & de Baffe-Saxe, qui gémiffoient depuis si long-temps sons le poids de mille vexations insupportables.

> Il portoit en substance qu'il y auroit à l'avenir une paix & une amitié fincère entre leurs majestés Impériale & Royale:

> Que le roi de Dannemarc ne prendroit plus aucune part aux affaires de l'Empire qu'autant qu'elles le concernoient comme duc de Holstein:

> Que Sa Majesté & les princes ses fils renouceroient absolument à toutes les prétentions de quelque nature qu'elles fussent qu'ils pouvoient avoir fur des archevêchés ou évêchés de l'Empire :

> Que Sa Majesté Impériale ne se mêleroit de son côté en aucune manière des affaires du royaume de

Dannemarc & des provinces que le roi possédoit souverainement : CHRE-Que dans le cas où il s'élèveroit TIEN IV.

Que dans le cas où il s'élèveroit quelque différend entre Leurs Majeftés ou leurs Successeurs, on en remettroit la décision à des arbitres choisis par les parties sans en venirà des hostilités:

Que toute demande ou prétention quelconque de dédommagement pour les frais de la guerre étoit & demeureroit anéantie des deux parts :

Qu'aussitôt après la signature du traité, Sa Majesté Impériale restitueroit au roi de Dannemarc toutes les provinces, villes, sorteresses sans aucune exception qu'elle avoit conquises avec tous leurs droits, possessions & dépendances; Sa Majesté Impériale ne se réservant rien que les droits qui lui appartiennent comme ches de l'Empire sur le duché de Holstein & sur les provinces annexées au Holstein qui relèvent de l'Empire (1):

Tv

<sup>(1)</sup> Ces articles étoient en partie relatifs à une prétention que les plénipotentiaires de l'empereur avoient mife en avant à l'égard du duché de Slefwick qu'ils avoient d'abord voulu regarder comme province de l'Empire. On les fit convenir enfaite de leur crient, &

CHRE- & d'autre seroient mutuellement dé-

TIEN IV. livrés fans rançon:

Que l'on réserveroit une placedans ce traité du côté de Sa Majesté-Impériale aux couronnes d'Espagne & de Pologne, à la Sérénissime Infante des Pays-Bas, à tous les états de la maison d'Autriche, à l'électeur de Bavière, à tous les autres électeurs ou états de l'Empire, alliés fidelles & obéissans de l'empereur; & du côté de Sa Majesté le roi de Dannemarc, aux couronnes de France. de la Grande-Bretagne & de Suède, & aux Etats - Généraux des Provinces-Unies afin que ces puissances fussent comprises dans le traité si elles le désiroient.

Que Sa Majesté le roi de Dannemarc ayant fait des instances vives & réitérées pour qu'on insérât dans le traité un article en faveur des princes & états de l'Empire, & sa Majesté Impériale n'ayant jamais voulu répondre à ses sollicitations que par uneassurance que son intention étoit de

on voit qu'ils reconnoissent l'indépendance de ce duché par cet article.

ne procéder contre aucun état que felon le droit & la justice, Sa Ma- CHRE-jesté Danoise se reposant là - dessus TIINIV. consentoit néanmoins à restituer à la maison de Holstein - Gottorp les provinces & districts qu'elle avoit conquis sur elle, favoir sa portion des isles de de Femeren, de Nordstrand, de Fæhrde & de Sildt, à ne s'y rien réserver que les droits de suzeraineté appartenant à sa couronne: & à n'exercer aucune hostilité ni vengeance contre aucun état de l'Empire à l'occasion de ce qui s'étoit passé avant la paix.

Tels étoient les articles importans de ce traité que la plupart des historiens étrangers & même Danois ont rapporté avec une négligence dont on ne peut affez s'étonner. Il semble quand on ne lit que les extraits imparfaits qu'ils nous en donnent, que le roi ne prit aucun foin de la cause du Palatin & des ducs de Mecklenbourg, quoique le dernier article dépose qu'il avoit fait tous ses essorts pour qu'il fût stipulé quelque chose de précis en leur faveur, & que l'empereur s'étoit obstiné à ne faire à ce sujet que des promesses vagues.

CHRE-TIEN IV.

Etoit-il étonnant que le roi n'insissat pas davantage fur ce point au risque de rompre la négociation, lui qui favoit que la paix dépendoit uniquement de Vallenstein, & que celui-ci ne l'auroit jamais voulue au prix du rétablissement des ducs? Et pouvoitil courir ce risque, tandis que la moitié du Dannemarc étoit envahie & accablée, que partout ses peuples foupiroient après la paix, que la noblesse la demandoit, que le sénat la vouloit, & qu'abandonné luimême de ses alliés qui ne le soutenoient plus quand ils le pouvoient encore, il ne fuivoit leur exemple que depuis que la nécessité lui en faisoit une loi.

Ce feroit le sujet d'une digression trop longue & trop satigante pour le lecteur, que de relever toutes les erreurs que l'on trouve sur cette matière dans des histoires qui sont entre les mains de tout le monde. Les imputations dont Puffendorff en particulier a tâché de ternir la mémoire de Chrétien IV, doivent être presque toutes mises sur le compte de la partialité extrême & bien connue de cet historien. Que le rei de

Dannemare ait voulu faire exclure les Suédois du traité de Lubeck, CHREqu'il ait été la cause de ce que leurs ambassadeurs ne furent pas reçus au congrès, c'est ce qui est démenti par tous les faits, par le traité même où l'on voit que le roi leur fit réserver une place, par l'intérêt du roi, par l'entrevue qu'il eut dans ce temps même avec Gustave Adolphe, toutes les marques d'estime & de confiance que les deux rois se donnèrent dès lors & pendant le reste de leur vie. Que le roi de Dannemarc ait facrifié les ducs de Mecklenbourg à l'espérance de quelques avantages particuliers que Vallenstein. lui promit en secret, c'est une conjecture que la malignité a peut-être dictée, & qui du moins est certainement restée sans preuves. Jamais on ne se persuadera qu'un prince plein d'honneur & de générolité, ait consenti à vendre à si bas prix la gloire qu'il s'étoit acquise. Et pourquoi chercher des causes secrètes & odieuses de ce que des raisons bien connues expliquent fi naturellement ? Quel est le roi juste & sensé qui ne préfère le falut de son peuple à celui

de son allié? La nécessité qui est le tyran des monarques les plus absolus CHRE-TIEN IV. ne l'est-elle pas à plus forte raison 1629. de ceux qui ne jouissent que d'un pouvoir partagé? La réputation de Gustave-Adolphe est assez brillante par elle-même, pour qu'il foit inutile de chercher à la relever en flétrissant celle de ses contemporains. Les soins que ses historiens ont bien voulu prendre de montrer combien il réuffit mieux que Chrétien IV dans l'entreprise dont ils se chargèrent l'un après l'autre, de secourir l'Empire & la religion protestante, ce soin, disje, étoit des plus superflus. Tont le monde sait que Chrétien IV succomba sous les efforts d'un ennemi, dont Gustave triompha. Mais il n'est pas moins certain que Chrétien IV fit paroître, soit dans le cours de cette guerre, soit dans les autres circonstances de sa vie, les mêmes vertus que la fortune couronna dans la personne de Gustave; la valeur, l'activité, la constance, le zèle pour son pays, & sa religion, le goût de la vraie gloire, la tempérance, la patience dans les travaux, la science militaire, l'amour du foldat, la vi-

gilance dans le maintien de l'ordre & . de la discipline. Les circonstances qui CHRE-Jui furent si contraires, favorisèrent presque toujours Gustave - Adolphe. Quel fuccès & quelle gloire n'auroient point sans doute suivi les efforts du roi de Dannemarc, si secondé par ses propres sujets & par sa noblesse, comme Gustave le fut par la sienne, il eut encore trouvé comme lui des alliés zélés & puissans en Allemagne & en France; si les subsides qui lui furent promis eussent été aussi considérables & aussi régulièrement payés; si l'on eut fait en sa faveur des diversions aussi efficaces; si les états protestans d'Allemagne eussent eu ce zèle pour leurs libertés & leur religion qui ne s'alluma que par degrés; & cette indignation contre le despotisme Autrichien, qu'ils témoignèrent quand Gustave se chargea de leur désense? Tilly qui connoissoit par lui-même ces deux grands princes, Tilly qui savoit rendre justice à ses ennemis, & qui jugeoit fans passion & fans partialité, non de ce qu'il avoit oui dire, mais de ce qu'il avoit vu : Tilly, dis-je, convint plus d'une fois, soit

CHRE-TIEN IV.

dans ses lettres à l'empereur, soit dans ses discours avec ses amis, que le roi de Dannemarc possédoit toutes les qualités qui font le grand général & que le bonheur seul lui avoit manqué. Et dans la relation qu'il envoya au duc de Bavière après la journée de Lutter, il avouoit que de huit grandes batailles, dont il avoit été le témoin, il n'en avoit vu aucune où le général ennemi eût dispofé fon armée avec plus d'intelligence, rallié ses troupes avec plus de célérité, combattu avec plus de valeur & de présence d'esprit que le roi de Dannemarc. Et il ne faisoit point de difficulté d'ajouter, que fans le mouvement imprévu qu'avoit fait le duc de Lunebourg avec sa cavalerie, il eut été obligé de lui abandonner la victoire.

Tel est le pouvoir de ce qu'on nomme sortune à la guerre, & telle est l'incertitude de ces grandes réputations qui ne dépendent que trop souvent d'un moment & du hasard. Heureux les princes qui se proposent un but plus relevé, & qui plus indisférens sur les jugemens frivoles de la renommée, aiment la vertu

pour la vertu même, & font confister leur bonheur dans celui qu'ils CHREprocurent à leurs semblables!

Fin du dixième livre & du Tome VII.

# TABLE

#### DES ROIS

Contenus dans ce Volume.

### LIVRE HUITIÈME,

FRÉDERIC II, Cinquante-cinquième Roi de Dannemarc, & sixième de la maison d'Oldenbourg. pag. 5

### LIVRE NEUVIÈME.

Depuis la paix de Stettin jusques à l'année 1625.

CHRETIEN IV, LVI Roi de Dannemarc & septième de la maison d'Oldenbourg.

### LIVRE DIXIÈME.

Depuis l'année 1625 ou le commencement de la guerre contre l'empereur, jusques à la paix de Lubeck en 1629.

Fin de la Table du Tome septième.



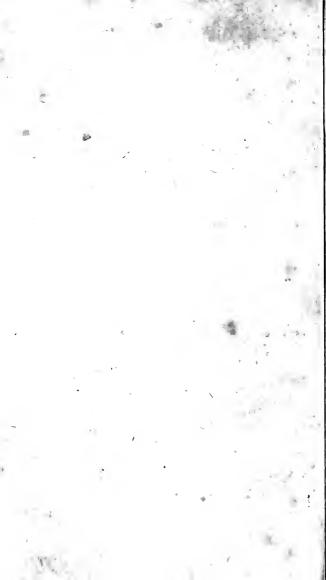



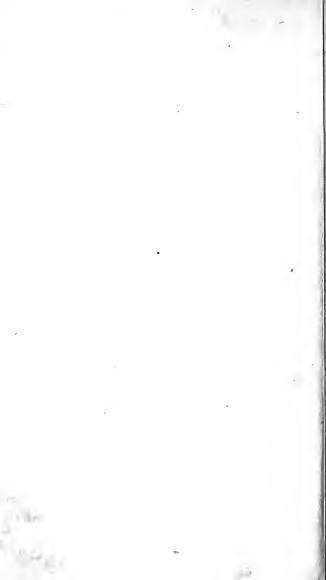







